# PETIT GUIDE ILLUSTRÉ



ERNEST LEROUX, ÉDITEUR 28, RUE BONAPARTE, 28



BERKELEY, CALIFORNIA

THE GIFT OF

CHARLES WILLIAM WENDTE
OF BOSTON, MASSACHUSETTS

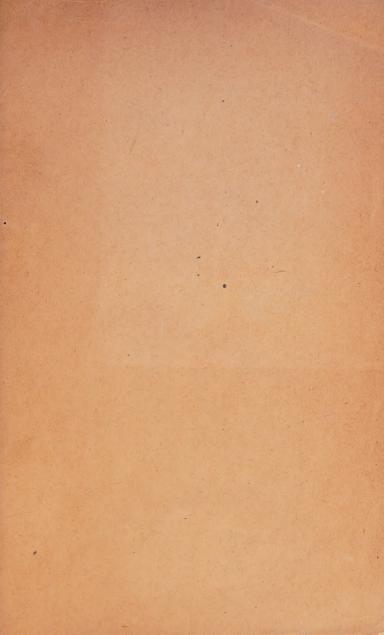



# PETIT GUIDE ILLUSTRÉ

AU -

# MUSÉE GUIMET



Paris, Imp. Camis et C10. Section orientale A. Burdin, Angers.

## PETIT

# GUIDE ILLUSTRÉ

AU

# MUSÉE GUIMET

PAR

## L. DE MILLOUÉ

CONSERVATEUR

-ews

# QUATRIÈME RECENSION

MISE A JOUR AU 31 DÉCEMBRE 1899



# PARIS ERNEST LEROUX, ÉDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28

1900

AM 101 Pas

Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from Kahle/Austin Foundation

C 00:



AMIDA NIORAÏ
Bois doré japonais du xviie siècle.

latolo

# Reseases Seese

Le Musée est ouvert tous les jours sauf le Lundi:

Du 1er Octobre au 31 Mars, de midi à 4 heures;

Du 1<sup>er</sup> Avril au 30 Septembre, de midi à 5 heures.

La Bibliothèque est ouverte aux mêmes heures les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Des *Cartes de travail* sont délivrées par le Conservateur, sur demande écrite.





Le Musée Guimet, fondé à Lyon, en 1879, par M. Émile Guimet, au retour de la mission scientifique que lui avait consiée le Ministre de l'Instruction publique tour étudier les Religions de l'Extrême-Orient, a été transféré à Paris, en 1888, en exécution de la loi du 7 août 1885 ratifiant la cession qu'en avait faite M. Guimet à l'État et le classant au nombre des Institutions Nationales. Il doit servir à propager la connaissance des civilisations de l'Orient et de l'antiquité classique, à faciliter les études religieuses, artistiques et historiques, au moyen des images et livres sacrés, des objets de culte et des œuvres d'art qui composent ses collections; mais l'Histoire des Religions, but primitif de sa fondation, reste son objectif principal.

Un musée des Religions devant être avant tout une collection d'idées, nous nous sommes surtout

attachés à présenter un classement méthodique rigoureux, une démonstration claire. Prenant chaque peuple en particulier, nous avons classé ses religions d'après l'ordre chronologique de leur apparition et en les subdivisant en leurs différentes sectes ou écoles, toutes les fois que la précision de nos renseignements nous l'a permis. Dans chacune de ces subdivisions, nous avons groupé les diverses représentations d'une divinité, de taçon à bien faire ressortir les modifications que le temps ou le progrès des idées a apportées soit dans ses traits caractéristiques, sa forme et son attitude, soit dans ses attributs et son sens mythique. Chaque fois que cela a été possible, nous avons mis en relief dans nos vitrines les pièces les plus remarquables par leur rareté, leur antiquité, leur perfection artistique ou par leur matière.

Le Musée se compose de quatre corps de bâtiments à trois étages, avec sous-sol, et d'une tour ronde spécialement affectée à la Bibliothèque (voir le plan général).

Au rez-de-chaussée, deux galeries renferment une collection de céramique chinoise et japonaise réunie surtout au point de vue artistique et industriel, et classée: pour la Chine, par procédés de fabrication, par ordre de succession des découvertes des diverses couleurs, et chronologiquement; pour le Japon, d'après la situation géographique des lieux de production.

Une troisième galerie, prenant jour sur la cour, contient des monuments originaux et des monlages provenant des anciennes capitales du Siam et du célèbre temple d'Angkhor, et se relie, par une petite galerie servant de salle de conférences, à la Galerie de Céramique japonaise.

Le premier étage comprend :

to La Bibliotheque, riche de 24.000 volumes, et une salle de travail mise à la disposition des lecteurs. Ils y trouveront deux catalogues: l'un d'après l'ordre alphabétique des noms d'auteurs, l'autre par ordre méthodique et géographique à la fois, qui leur fourniront l'indication de tous les travaux relatifs aux religions, superstitions, légendes, contes populaires, à l'histoire, la géographie, l'ethnologie, la philosophie et l'art, parus soit en volumes soit dans les divers périodiques et les publications des Sociétes savantes de France et de l'étranger;

2° La Salle Nº 7, consacrée au Culte du Feu chez les Guèbres ou Parsis;

3° La Galerie d'Iéna, divisée en cinq salles, renfermant les objets relatifs aux religions de l'Inde, du Tibet et de la Chine:

- 4° Une Galerie sur cour, formant six salles affectées aux religions du Cambodge, de la Birmanie, du Siam, de l'Annam, du Tonkin, de la Sibérie, et à la religion populaire de la province chinoise du Fou khien;
- 5° La Galerie Boissière, divisée en six salles occupées par les religions et l'histoire du Japon;
- 6° Une petite GALERIE sur cour, partagée en deux salles exclusivement consacrées à l'art japonais.

Au second étage se trouvent :

- 1º Dans la tour, au dessus de la Bibliothèque, la collection des tableaux peints par M. Félix Régamey, attaché à la mission scientifique de M. Guimet;
- 2° GALERIE BOISSIÈRE, divisée en quatre salles réservées à la religion de l'Égypte ancienne;
- 3° GALERIE D'IÉNA, consacrée à la peinture, aux estampes et aux illustrations japonaises, aux antiquités de l'Italie et de la Grèce;
- 4º GALERIE SUR COUR. divisée en six salles renfermant des monuments de la Grèce archaïque, de la Gaule, de l'Asie centrale et occidentale, de la Cappadoce, des spécimens de l'art musulman de ces régions et une collection très importante d'objets coréens.

Ce n'est qu'un simple Guide à travers les col-

lections que nous offrons ici. Nous nous sommes donc bornés à esquisser sommairement les grands traits des Religions représentées au Musée, en indiquant seulement les pièces principales de chaque vitrine, et, comme ce petit ouvrage s'adresse plulôt au grand public qu'aux savants, nous avons pris le parti d'orthographier les noms et termes orientaux d'après leur prononciation en français, en les faisant suivre de leur orthographe scientifique.

Ensin, pour donner satisfaction à de nombreuses réclamations nous avons réuni au commencement de ce volume les notices sommaires sur les diverses religions représentées au Musée que, dans les éditions précédentes, nous avions cru bien faire de placer en tête de la section consacrée à chacune d'elles.

Nous devons de sincères remerciements à nos dévoués collaborateurs, MM. Paul Regnaud, Panditiléké, Lewis de Sylva, E. S. W. Sénâthit-râja, pour l'Inde; le Lharamba Tsanit Khanpo-Lama Agouan Dordji, pour le Tibet; — J.-J.M de Groot, Terrien de Lacouperie, Tchengken, pour la Chine; — Y. Ymaizoumi, M. A. Tomi-i, Yamata, Harada, Matsounami, Kawamoura, Horiou Toki, pour le Japon; — Hong-Tjong-ou, pour la Corée; — E. Lefébure,

V. Loret, E. Amélineau, A. Gayet pour l'Égypte; — E. Deshayes, conservateur-adjoint du Musée, pour la céramique et l'art de la Chine et du Japon; — et Félix Régamey, pour une partie des dessins qui illustrent ce volume.

L. M.





AMIDA HOSSÏN-SEPPÔ-ÏN Bois doré japonais du XVIº siècle.



# APERÇU SOMMAIRE DES RELIGIONS

REPRÉSENTÉES AU MUSÉE GUIMET

#### RELIGIONS DE L'INDE

L'Inde possède trois religions indigènes: le Brâhmanisme, le Djainisme et le Bouddhisme. Les deux premières subsistent encore. Le Bouddhisme, expulsé de l'Inde proprement dite vers le xie siècle de notre ère, n'y a plus de fidèles que dans l'île de Ceylan, mais il s'est maintenu en partie au Kachemire et constitue encore la religion dominante du Boutan, du Népâl et de Sikkhim, contrées qui font géographiquement partie de l'Inde.

Le Brâhmanisme a passé par trois formes succes-

sives: Védisme, Brâhmanisme propre et Brâhmanisme sectaire ou Indouisme.

Le Védisme, ainsi nommé à cause de ses livres Védisme. sacrés, les quatre Vèdas (Rig, Yadjour, Sâma et Atharva), était une religion naturaliste dont le culte s'adressait aux éléments du sacrifice, à la nature, à ses grandes forces et à ses phénomènes personnifiés et déifiés sous les noms d'Agni, dieu du feu et du sacrifice; Soma, également un dieu du sacrifice, personnification de la libation; Varouna, dieu du firmament; Indra, dieu du ciel, de l'atmosphère et de l'orage bienfaisant; Dyôs, le ciel lumineux; Aditi, l'espace; Prithivi, la terre; Mitra, Savitâr, Soûrya, trois formes du dieu du soleil, Vichnou (Visnu), autre divinité solaire; Roudra, dieu de l'orage dévastateur; Váyou, dieu du vent; les Marouts, dieux des éclairs; les Acvins, etc.

Les prescriptions morales font absolument défaut dans le Védisme et on peut se demander s'il possédait la notion de l'immortalité de l'âme. Il n'existait alors ni castes, ni clergé; le père de famille célébrait trois fois par jour, pour lui et pour les siens, un sacrifice accompagné d'hymnes, dont l'acte principal était, au point du jour, l'allumage solennel du feu sacré que l'on nourrissait par des libations de Soma, de beurre et diverses offrandes, — à midi et le soir, l'entretien de ce feu. Les Aryas védiques n'avaient ni temples, ni idoles.

L'époque dite brâhmanique est caractérisée par l'éclo- Brâhmanisme. sion des idées philosophiques, la conception d'un Dieu suprême, âme universelle, l'institution des Castes séparant le peuple en Brâhmanes ou prêtres, Kchatriyas

(Ksatriya) ou guerriers, Vaiçyas ou bourgeois et Çoûdrus (Çûdra), artisans, par la constitution d'un sacerdoce héréditaire, par le développement de l'idée de l'immortalité de l'âme et l'apparition du dogme de la Métempsycose ou Transmigration perpétuelle des âmes d'un corps dans un autre jusqu'à ce qu'elles soient assez pures pour mériter de s'unir ou de se fondre avec l'âme universelle ou Brahma. Les anciennes divinités védiques perdent une grande partie de leur importance et de leur pouvoir au profit d'un dieu nouveau, Brahmá, personnification de la prière (?), qui, prenant la place de Pradjapati (Prajapati) et de Pouroucha (Purusa), devient le dieu suprême, créateur des dieux, du monde et des êtres. Les autres dieux ne sont plus éternels; ils peuvent être détrônés par des hommes suffisamment pieux pour mériter leur place; mais continuent cependant à être invoqués et adorés, Indra surtout. Le culte se complique par la fréquence des sacrifices et des fêtes (pûjā) et s'entoure d'un rituel minutieux exposé dans les commentaires du Véda appelés Brâhmanas. La mythologie apparaît et donne une forme plus précise au polythéisme flottant du Védisme. Les idées d'ascétisme, d'austérités religieuses et de méditation contemplative se développent et préparent l'apparition des schismes du Djaïnisme et du Bouddhisme. Enfin, les prescriptions morales prennent une forme définie dans les Dharma-Çâstras, codes de lois à la fois religieuses, politiques et sociales.

Indouisme.

Avec le Brâhmanisme s'ectaire ou Indouisme, Brahma perd à son tour le rang de dieu suprême, qui passe à Vichnou et à une divinité nouvelle, Çiva, tous deux dieux solaires, qui forment avec lui une trinité, la Trimourti,

dans laquelle Brahmâ représente le principe créateur, Vichnou le principe conservateur et Çiva le principe destructeur. En réalité, Brahmâ n'est plus qu'un démiurge associé tantôt à Vichnou, tantôt à Çiva, considérés chacun comme dieu suprême et âme universelle par leurs fidèles respectifs, les Vichnouites et les Civaïtes. Les anciens dieux védiques perdent de plus en plus de leur importance et ne sont plus guère que des noms dont l'origine et le sens mythique sont obscursis. La croyance en la Transmigration s'accentue, de même que le système des Castes devient de plus en plus rigide. Le dogme de l'Ame universelle se développe, transforme en panthéisme l'ancien polythéisme brâhmanique, et finalement l'amène presque à une sorte de monothéisme avec Vichnou ou Civa pour dieu suprême unique, âme universelle, essence et créateur de tous les autres dieux et des êtres. Néanmoins, par un phénomène étrange, ces dieux eux aussi tendent à être relégués dans une sorte de béatitude paradisiaque majestueuse, mais inactive, et le culte de leurs fidèles se porte de préférence, pour Vichnou sur ses Avatârs ou Incarnations, pour Civa sur ses manifestations à allures démoniaques de Bhairava et de Mahâ-kâla, sur ses fils et surtout sur ses épouses ou Çaktîs. Sous l'insfluence du mysticisme Tantrique, qui se développe dans les premiers siècles de notre ère, le culte de ces dernières (personnifications de l'énergie de Civa) devient presque une religion spéciale, désignée sous le nom de Câktisme, qui égale et dépasse même en importance celle de Çiva lui-même. Un des traits caractéristiques de l'Indouisme est l'éclosion de la doctrine de la Bhakti, ou de la foi et de la dévotion en un dieu spécial considérée comme toute puissante en vue du

salut et rendant les œuvres à peu près inutiles. Le salut, Mokeha (Moksa), consiste en l'absorption de l'âme purifiée dans l'âme universelle. L'accession, dans cette forme du Brâhmanisme, des populations anâryennes a introduit dans le culte indouiste les pratiques d'idolâtrie, les superstitions et même le fétichisme de ces races inférieures.

Djainisme.

Le Djainisme est, comme le Bouddhisme, une secte hérétique du Brâhmanisme. Les dogmes de ces deux schismes sont presque identiques. Leur but est le même, la délivrance de la Transmigration. Si on en croyait ses fidèles, le Djainisme aurait existé depuis les temps mythologiques, et son premier prophète et fondateur aurait été Vrichabha (Vrsabha), fils du dernier Manou, Nâbhi, et père de Bharata, premier roi de l'Inde, qui a donné son nom à ce pays, Bhârata-Varcha, « contrée de Bharata ». Ses fondateurs seraient plutôt Parquanatha (800 ans av. J.-C.), si tant est qu'il ait existé, et Mahavira-Vardhamana, qui fut peut-être le précepteur du Bouddha Çâkya-Mouni. Dans ce cas, le Bouddhisme aurait emprunté une partie de ses dogmes au Diainisme. Le Djainisme nie l'existence éternelle des dieux, qui ne sont que des saints préposés temporairement au gouvernement du monde, et la création de l'univers. Le monde est éternel, mais passe régulièrement par deux périodes alternatives de déclin et de croissance, Avasarpinî (période descendante), Outsarpinî (période ascendante), au cours desquelles une des trois contrées ou continents, Dvîpa, qui le composent est momentanément détruite par le feu. Dans chacune de ces périodes, les Djains ont vingt-quatre prophètes, ou sages divinisés, les Djinas ou Tirthakaras, qui tiennent la place de la divinité, et que l'on distingue les uns des autres au moyen des emblèmes, figures d'animaux ou ornements, placés sur leur poitrine ou sur le socle de leurs statues. Ils croient à la Transmigration des âmes; mais admettent que, par la science, la vertu, surtout les pratiques ascétiques et la méditation, tous les hommes, quelle que soit leur condition, peuvent atteindre au salut, *Moulti* (Mukti), c'est-à-dire se délivrer à jamais de l'obligation de renaître sur la terre. Ils poussent le principe de la charité et de l'amour universel jusqu'à défendre de tuer, même involontairement, le plus infime des êtres : le meurtre d'un moucheron est un crime qui ne peut être expié que par les austérités les plus rigoureuses.

Le plus sûr chemin pour arriver au Moukti est de se faire ermite ou ascète.

Les Djains se divisent en deux sectes principales: les Digambaras, dont les religieux pratiquent la nudité, et les Çvétámbaras, qui s'habillent de vètements blancs Ils ont conservé la division brâhmanique du peuple en castes; seulement, ils n'en reconnaissent que trois; la dernière, celle des Çoûdras, n'existe pas chez eux. Leurs dogmes, de même que ceux des bouddhistes, paraissent dériver de la philosophie Sankhya. Leurs livres sont écrits en mâghadî et en pâli, langues aujourd'hui tombées en désuétude.

Le Bouddhisme est un schisme du Brâhmanisme Bouddhisme. fondé par le Bouddhu « sage » Gautama, plus connu sous le nom de Çâkya-Mouni, fils de Çouddhodana, roi de Kapilavastou, qui vécut à la fin du vie et au

commencement du ve siècle, avant notre ère. Il nie la création du monde, l'immortalité et la puissance souve-

raine des dieux. Il repousse la loi des Castes et n'accepte d'autre autorité que la raison, d'autre supériorité que celle de la vertu et de la science. Il prêche la charité, l'amour du prochain et l'égalité. Il admet le dogme de la Transmigration dont l'homme ne peut se délivrer que par la méditation, la science et la charité qui lui ouvrent les portes du Nirvâna, lieu ou état de béatitude parfaite et éternelle par suite de la suppression de l'obligation de renaître sans cesse et de souffrir les misères de la vie. Il admet aussi, nominalement, des dieux et des génies; mais ce ne sont que des hommes presque parfaits qui arrivent à ce rang par leurs vertus; néanmoins, ils ne peuvent l'occuper que pendant un temps déterminé et doivent redevenir hommes pour pouvoir atteindre au bonheur suprême du Nirvâna. Les véritables dieux sont les Bouddhas, c'est-à-dire des hommes parfaits, divinisés par la science et qui ont atteint Nirvâna. Au-dessous d'eux, et supérieurs aux dieux, figurent les Bodhisattvas, hommes presque parfaits qui n'ont plus qu'une existence à vivre avant de devenir Bouddhas. Ce sont les protecteurs du monde et de la religion bouddhique. Suivant leurs mérites, les hommes pieux renaissent dans une condition meilleure que celle qu'ils avaient, deviennent dieux ou Bodhisattvas et même Bouddhas, Les méchants renaissent dans des conditions inférieures ou bien sont condamnés par la consequence fatale de leurs actes, Karma, à un certain temps d'enfer, et à recommencer ensuite toute la succession des diverses existences. Le bouddhisme proscrit les sacrifices d'animaux au nom de la charité et de l'amour dû à tous les êtres.

Après la mort de Çâkya-Mouni, le bouddhisme s'est divisé en deux écoles. La première, Hinayâna ou

du Petit développement, est restée fidèle aux enseignements du Bouddha et aux dogmes arrêtés par les trois premiers conciles, tenus à Râdjâgrihya, à Vaiçali et à Patalipoutrâ; la seconde, Mahdyána ou du Grand développement, qui date du concile tenu à Djâlandhara, sous le règne de Kanichka, vers le milieu du 1<sup>cr</sup> siècle de notre ère, a beaucoup exagéré les dogmes primitifs et est surtout tombée dans le mysticisme, la magie et la sorcellerie. Les livres de la première école sont écrits en pâli; ceux de la seconde en sanscrit.

Le Bouddhisme fut très florissant dans l'Inde pendant plusieurs siècles, — surtout au IIIe siècle avant notre ère, sous le règne du roi Açoka ou Piyadasi, époque où il commença à se faire missionnaire et à se répandre dans les nations voisines. Chassé de l'Inde au XIe siècle de notre ère, il s'est répandu dans toute l'Asie orientale, où il compte actuellement plus de 400 millions d'adhérents.



#### RELIGIONS DU TIBET



Actuellement encore deux religions sont en présence au Tibet : le Bon-pa et le Bouddhisme sous la forme spéciale que l'on nomme Lamaïsme.

Les Tibétains donnent le nom de Bon-pa ou « Re- Bon-pa.

ligion Bon » à la croyance autochthone du Tibet, forme religieuse très grossière sur laquelle on manque de renseignements suffisants et qui, en l'état actuel, se présente sous l'aspect d'un Chamanisme mélangé de Bouddhisme et de Taôisme. Son dieu suprême, nommé Kountou-zangbo (Kun-tu bzang-po), paraît être calqué sur l'Adi-Bouddha des bouddhistes et sur le Brahmâ des brâhmanes, de même que son prophète ou réformateur, Çenrab-mivô, l'a été sur Çâkya-Mouni. Le culte de cette croyance consiste en l'adoration des esprits avec des pratiques d'exorcisme, de magie, de divination et de sorcellerie. Quant à la morale, elle a emprunté les grandes lignes de celle du Bouddhisme.

Le Musée Guimet ne possède qu'une seule image Bon-pa.

Bouddhisme.

Le Bouddhisme a pénétré au Tibet, par le Népâl, probablement dès une époque très reculée (237 avant notre ère, si l'on en croit la tradition des Lamas). Il paraît avoir eu fort à faire à vaincre la religion indigène, ou Bon-Pa. Ce n'est qu'au viiº siècle de notre ère, sous le règne du roi Srong-tsan-Gampo, qu'il s'y établit définitivement. A la mort de ce roi, il subit une nouvelle déchéance et ne se releva qu'à la fin du viii siècle, sous le règne de Thi-srong-de-Tsan, grâce aux efforts énergiques du moine Padma Sambhava, originaire, dit-on, du Kafiristan.

Le bouddhisme tibétain appartient à l'école Mâhâyâna mystique et tântrique qui paraît s'être développée dans le Népâl, d'où elle s'est propagée dans l'Extrême-Orient. A part les dogmes fondamentaux, cette école s'écarte beaucoup du bouddhisme primitif de Çâkya-Mouni : elle a fait, au Tibet surtout, une

large place dans ses dogmes et ses légendes aux croyances et superstitions populaires. Les saints bouddhistes (Bodhisattvas et Arhats), les dieux, les génies et les démons, y jouent un rôle considérable, ainsi que la sorcellerie et l'exorcisme. Elle a augmenté le nombre des Bouddhas en inventant six personnages imaginaires, dont cinq, appelés Dhyuni-Bouddhas (Bouddhas de contemplation), sont les inspirateurs, protecteurs et soutiens des Bouddhas humains (Manusibuddha). Ces Bouddhas sont éternels et n'ont jamais passé par la condition humaine; ils personnifient la foi bouddhique. Le plus populaire est Od-pag-med (Amitâbha), inspirateur de Çâkýa-Mouni et président du paradis inférieur de Soukhâvatî. Les cinq Dhyâni-Bouddhas ont pour président Dordje-sem-pa (Vajrasattva), qui se confond quelquefois avec Dordje-tchang (Vajra-dhara), le Bouddha suprême, leur maître et chef à tous. A ces Bouddhas sont joints cinq Dhyani-Bodhisattvas, leurs fils spirituels, chargés de la direction et de la protection du monde et de la religion bouddhique, principalement pendant le temps qui s'écoule entre la mort d'un Manouchi-Bouddha et la naissance de son successeur. Parmi eux Tchan-rési (Spyan-rasgjigs, Avalokitėçvara ou Padmapani), fils d'Od-pag-med. jouit d'une réputation et d'un culte tout particuliers en sa qualité de protecteur spécial du Tibet, qu'il convertit au bouddhisme sous la forme du ministre Toumi-Sambhota. Çâkya-Mouni est le principal des Bouddhas humains.

Au xvº siècle (1355-1417), le prêtre Tsong-Khapa Lamaïsme. entreprit une réforme de la religion, à la suite de la-, quelle il fonda l'institution Lamaïque, dont il fut le pre-

mier chef. Depuis, ses successeurs joignirent le pouvoir temporel au spirituel, et le Dalaï-Lama (nom qu'on leur donne) est une sorte de pape, souverain absolu, spirituel et temporel, du pays qu'il gouverne par l'intermédiaire des Khanpos, cardinaux, et des Lamas, supérieurs ou abbés des grands monastères. Les simples prêtres s'appellent Gè-longs. La résidence du Dalaï-Lama est à Lhasa, la cité sainte du Tibet. On lui donne aussi le nom de Bouddha-vivant, en raison de la croyance que le Dhyâni-Bodhisattva Tchan-rési s'incarne dans tous les Dalaï-Lamas. Il partage le pouvoir avec un autre haut personnage, incarnation du Bouddha Od-pagmed, nommé Pantchen Rinpotché, et résidant à Tachilhounpo.

Toutefois la réforme de Tsong-Khapa n'a pas été acceptée par tout le clergé tibétain et il existe aujourd'hui encore de nombreuses sectes de Lamas non réformés appelés Lamas rouges, à cause de la couleur de leur costume, pour les distinguer des Gèlougpas orthodoxes, vêtus de jaune. Ce sont surtout les Lamas rouges qui s'adonnent aux pratiques de magie, de sorcellerie et de divination. Le Lamaïsme s'est étendu dans l'Asie septentrionale, et non seulement la Mongolie, mais encore les monastères lamaïques de Péking même relèvent directement, au point de vue religieux, du Dalaï-Lama de Lhasa.

#### RELIGIONS DE LA CHINE

La Chine possède trois religions principales : deux nationales, le Confucianisme et le Taôisme; une d'importation étrangère, le Bouddhisme.

Bien qu'il se rattache au culte officiel de la cour, Confucianisme des fonctionnaires et des lettrès, le Confucianisme n'est pas une religion dans le sens que nous attachons à ce mot. Tel que l'a institué Confucius (Koung-fou-tseu), le réformateur de l'ancien culte naturaliste et fétichique de la Chine, c'est un code de morale pratique basé sur les devoirs et obligations réciproques des hommes, et le respect des ancêtres et de l'antiquité. Les dieux et les esprits en sont tenus à l'écart. Toutefois, il reconnaît implicitement l'existence d'un dieu créateur du monde, Chang-ti, l'Empereur suprême, ou Thien, le Ciel, L'empereur seul, agissant au nom de tout son peuple, lui adresse des prières et des actions de grâces solennelles au solstice d'hiver, au solstice d'été et à l'équinoxe de printemps. Le dieu, ou esprit du Ciel, Oang Thien Changti, la déesse de la terre, Héou-tou, ainsi que les génies du grain, de l'eau, des montagnes, des astres, et les ancetres impériaux participent à ces cérémonies du culte impérial; mais on n'en fait point d'images et ils ne sont représentés sur les autels que par des tablettes à leur nom.

Le Confucianisme ordonne le respect et la vénéra-

ou Jou-Kiao.

tion des ancêtres que l'on doit chérir et traiter comme s'ils étaient vivants. De là, le culte ancestral qui ne doit pas être une adoration fétichique, mais seulement un témoignage incessant de reconnaissance et de respect, et qui est devenu la seule véritable religion des Chinois confucéens.

Confucius.

Koung-fou-tseu naquit en 551 avant J.-C., dans l'ancien royaume de Lou. Après sa mort (en 473), la reconnaissance des souverains et l'admiration de ses concitoyens lui donnèrent un rang presque divin. Toutes les villes lui élevèrent des temples. On ne l'adore pas, mais on le vénère comme le bienfaiteur et le maître respecté de la nation, comme le Grand Saint civil, hommage qu'il partage avec Kouan-ti, le Grand Saint militaire, devenu pour les Taôistes, le dieu de la guerre.

Tabisme. Le Tabisme est, dit-on généralement, une religion très grossière, faite de superstitions, de croyances locales, de fétichisme et de démonolâtrie curieusement amalgamés avec les doctrines métaphysiques très éle-

Laô-tseu, vées du philosophe Laô-tseu (né en 604 av. J.-C.). Il représenterait à peu de choses près l'antique religion chinoise que Confucius réforma en la dépouillant de ses superstitions, et ce serait pour lui donner plus d'éclat et lui permettre de lutter avantageusement contre les réformes de Confucius que ses partisans l'auraient placée sous l'égide de Laô-tseu.

> En réalité, ce jugement rendu un peu à la légère ne peut s'appliquer qu'à la religion populaire. Ici, comme partout du reste, il faut faire une grande différence entre les croyances du vulgaire et celles des philo

sophes et des lettrés, et les idées ou les doctrines émises par Laò-tseu et ses éminents disciples peuvent soutenir sans danger la comparaison avec celles de Confucius ou des plus illustres penseurs de l'Inde ancienne, dont il semblerait du reste que Laò-tseu ait connu les ouvrages. Malheureusement pour lui et son école, en dépit de l'élévation de leurs doctrines, on les a rendus responsables des superstitions et des jongleries qui se sont abritées sous leur nom.

Le taôisme dans sa forme populaire reconnaît un dieu suprême, créateur du monde, qu'il nomme Yû-Oang-Chang-ti, Oang-thien-Chang-ti ou bien simplement Thien, « ciel », et Tin-kong, « dieu du ciel »: mais, au-dessus de lui, il place une trinité appelée San-thsing, « les Trois Purs », dont Laô-tseu fait partie en qualité de troisième personne, Esprit de science ou de sagesse. Une autre trinité, mais inférieure, sous les ordres d'Oang-thién-Chang-ti, s'occupe de la direction matérielle du monde. Elle s'appelle San-Kouan, « Trois Directeurs », ou Sam-Kaï-Kong, « Trois Seigneurs du monde ». Au-dessous de cette trinité, se trouve la multitude des dieux, génies, démons, esprits du ciel, de la terre, de la mer, des astres, des montagnes, des rivières, des provinces, des villes, des villages, etc., désignés sous le nom collectif de Chen « esprit », pour la plupart anciens héros, lettrés et philosophes déifiés. A la fin de chaque année, les dieux ubalternes chargés de la surveillance de la terre et des hommes vont à la cour d'Oang-thién-Chang-ti rendre compte de leur mission. En cas de négligence dans leurs fonctions, ils sont destitués et remplacés par de nouvelles divinités. C'est le grand-prêtre ou pape taôiste héréditaire qui proclame ces canonisations annuelles. La magie, la géomancie, l'astrologie, l'alchimie, l'exorcisme et la sorcellerie sont en grande faveur dans cette religion. Chez elle, le culte des ancêtres devient un véritable fétichisme du cadavre.

Bouddhisme.

Le Bouddhisme chinois, appartient à l'école Mahâyâna. Il fut apporté en Chine, dès l'an 225 avant J.-C., par des missionnaires indous, et ne réussit pas à s'implanter à ce moment. En 65 de notre ère, l'empereur Ming-ti, à la suite d'un rêve où le Bouddha lui était apparu, envoya chercher dans l'Inde des livres et des prêtres bouddhistes; mais ce ne sut qu'en 313 que le Bouddhisme fut officiellement reconnu. Au ve siècle arriva en Chine le patriarche Dharma ou Bodhidharma qui fonda l'église bouddhique sur le modèle de celle de l'Inde. Ce Dharma, en chinois, Tâ-mô, grand faiseur de miracles, a été pris un moment pour l'apôtre du Christ, saint Thomas. Depuis lors, plusieurs pèlerins chinois entreprirent le voyage de l'Inde pour visiter les lieux saints, berceau de leur croyance, et chercher des livres sacrés. Parmi eux, le plus illustre est Hiouén-thsang. A leur suite, de nombreux prêtres indous vinrent s'établir en Chine et prendre part à la traduction en chinois des livres bouddhistes.

Le Bouddhisme, avec une souplesse et une activité merveilleuses, sut bientôt se rendre populaire en adoptant toutes les superstitions et les légendes indigènes, en ouvrant largement les portes de son panthéon aux divinités locales, surtout en prêtant la pompe et l'éclat de ses cérémonies au culte des morts.

Dans le Bouddhisme chinois, le rôle prépondérant appartient à *O-mi-tô-foh* (Amitâbha), le Bouddha Éternel, et aux deux Bodhisattvas (Pou-sa) *Kouan-yin* (Ava-

lokitêçvara), personnifiant la charité et la grâce divine, et *Oén-chou* (Manjuçrî), incarnation de la science. Le véritable Bouddha, Çâkya-Mouni (Shaka-Mouni), n'est guère que le porte-parole, le prophète de la religion bouddhique, inspiré et soutenu pendant sa carrière terrestre par Amitâbha. Les dieux indous y figurent sous des noms chinois, traductions ou transcriptions phonétiques de leurs noms sanscrits, à côté des dieux, des esprits, des génies et des démons nationaux, et s'approprient souvent des légendes purement chinoises. C'est le cas de Manjouçri, et surtout d'Avalokitêçvara qui se confond quelquefois avec Kinmou ou Si-ouang-mou, une déesse de la terre, et souvent avec la déesse de la mer, Thién-héou-sin-mô.

Actuellement, le Bouddhisme chinois se divise en dix-huit sectes principales, fort peu différentes entre elles. Ses livres sont des traductions des écritures indoues, augmentées de copieux commentaires, de traités de théologie, de rituel, de métaphysique, voire même d'astrologie, de divination, d'exorcisme et de géomancie, composés par les fondateurs de sectes et les grands-prêtres de ses nombreux monastères.



## INDO-CHINE

Dans l'Indo-Chine, le Bouddhisme règne presque exclusivement. Il est particulièrement pur en Birmanie et à Siam. Au Cambodge, il s'est fortement miprégné de brâhmanisme, ainsi qu'en témoignent les ruines de temples et les inscriptions récemment découvertes. Dans l'Annam et le Tonkin, il s'est fait, sous l'influence chinoise, un curieux amalgame de bouddhisme mahâyâna, de taôisme et de superstitions locales.

La forme de bouddhisme adoptée en Birmanie, à Siam et au Cambodge, est celle que l'on appelle Hinayâna (petit véhicule ou petit développement). Elle passe pour être la pure doctrine professée par le Bouddha. Çâkya-Mouni est le seul objet de son culte. Les Bodhisattvas, les dieux et les génies, n'y jouent qu'un rôle très secondaire, ainsi que Maitréya, le Bouddha futur, et les trois Bouddhas prédécesseurs de Çâkya-Mouni. Si cette religion est plus conforme à l'enseignement primitif du Maître et aux canons arrêtés dans les conciles de Râjâgrihya, de Vaïçalî et de Patalipoutra, par contre, la partie philosophique y est moins développée que dans l'école Mahâyâna.



#### RELIGIONS DE JAPON

2

Au Japon, nous trouvons deux religions : le Shin-tô, culte national et officiel, qui fait remonter son origine à celle de la nation elle-même, et le Bouddhisme, importé de Corée vers le milieu du vie siècle de notre ère.

Malgré sa prétention à être une religion absolu- Shïntô. ment nationale, le Shïn-tô a beaucoup de rapports intimes avec le Taôisme chinois, et il pourrait bien se faire qu'il en fût un dérivé.

Il reconnaît un dieu créateur, éternel et souverain, Amé-nomi-naka-noushi-no-Kami, formant une trinité avec les dieux Taka-mi-mousou-bi-no-Kami et Kami-mousou-bi-no-Kami, nés de son essence même. Deux autres dieux, Oumashi-ashi-kabi-kito-dji-no-Kami et Améno-tatchi-no-Kami, naquirent par sa volonté, de la matière primordiale au moment où elle se dégageait du chaos et se divisait en deux éléments, l'un léger et subtil (le ciel ou l'atmosphère), l'autre lourd et grossier, sorte d'océan chaotique. Ensuite, naissent cinq couples de divinités de plus en plus matérielles, dont les dernières, Isanagui et Isanami, créèrent la terre et devinrent les générateurs de la race humaine.

Le culte du Shïn-tô est naturaliste. Il s'adresse principalement au Soleil doré sous le nom d'Amatérasou, la brillante fille d'Isanagui et d'Isanami. Ses dieux secondaires portent le nom de Kamis; ce sont de purs esprits, tout puissants, mais invisibles. L'empereur est le descendant direct et l'héritier des dieux qu'il représente sur la terre. Aussi exerce-t-il sa souveraineté au spirituel comme au temporel.

Le caractère particulier de Shïn-tô est l'horreur de la superstition et de l'idolâtrie. Il interdit de faire des images des dieux. Les temples sont construits en bois naturel, sans peintures ni ornements et d'une architecture très simple. Le sanctuaire, fermé par un voile blanc que nul ne doit franchir, ne renferme qu'une table ou autel de bois blanc, supportant un miroir de métal poli, symbole de la création (le soleil se levant sur les flots) ou de la pureté de conscience, un Gohèi (bandelettes de papier blanc fixées au bout d'un bâton), symbole de pureté, et un sabre en souvenir des exploits du dieu Sousa-nô-vô-no-Mikotó, frère d'Amatérasou et premier souverain du Japon, qui délivra la contrée d'un dragon dévorant. Le culte est tout moral. Les cérémonies officielles sont accomplies par l'Empereur et, dans les provinces. par les fonctionnaires, ses représentants. Le rôle du clergé est limité à l'enseignement des lois religieuses et morales, à la prédication et à l'exécution des chants et des danses sacrés qui accompagnent certaines cérémonies. Les prêtres ne sont pas soumis à l'obligation du célibat et leurs fonctions peuvent être héréditaires.

Bouddhisme.

Le Bouddhisme japonais appartient à l'école Mahâyâna et à la forme dite *Bouddhisme du Nord*. Comme celui de la Chine, d'où il est issu, il donne les principaux rôles au Dhvâni-Bouddha *Amida* (Amitâbha) et au Dhyâni-Bodhisattva Kouan-on (Avalokitêçvara); cependant, Shaka-Mouni (Çâkya-Mouni) y occupe une place importante et les sectes de Singon et de Tendaï donnent le premier rang à Daï Niti Nioraï (Vairocana), chef des Dhyâni-Bouddhas, Intelligence suprême dont les autres Bouddhas ne sont que des émanations.

Quand, de la Corée, le Bouddhisme s'introduisit au Japon (vrº siècle), il opéra une révolution considérable dans les formes extérieures du culte national en apportant la pompe de ses cérémonies et ses innombrables images. Avec la facilité d'assimilation qui le caractérise, il s'empressa de faire place, dans son panthéon, aux principaux Kamis' et de les représenter, comme ses autres dieux, par des images. Une fois acclimaté au Japon, le Bouddhisme ne tarda pas à se diviser en sectes, reflets des grandes écoles bouddhiques chinoises. On en compte six principales: Tén-daï, Hokké-siou, Zén-siou, Sīn-gon, Sīn-siou et Djódó-siou, divisées elles-mêmes en trente-six sous-sectes. C'est cette division que nous avons suivie.

Il faut encore ajouter à ces six sectes purement bouddhistes une secte mixte appelée *Rió-bou*, mélange de Shïn-tô et de Bouddhisme, qui a été supprimée par décret impérial, en 1881, afin de rendre au Shïn-tô toute sa pureté.

#### ÉGYPTE ANCIENNE

La religion de l'Égypte est, sans contredit, la plus Égypte ancienne. ancienne que l'on connaisse. Elle était fixée dans ses grandes lignes avant les temps historiques. Son culte est celui des forces et des phénomènes de la nature.

Ses dieux, Noutir « force, puissance », ne sont ni éternels, ni immortels; ils naissent et meurent; ils ont des corps, peut-être matériels, des passions, des besoins, des vices; leurs actes sont les phénomènes naturels, leur vie est calquée sur celle des hommes. Les divinités primitives étaient: Toumou, le père des dieux, existant dans l'eau primordiale, principe de toutes choses: Sibou, le dieu terre, et Nouir, la déesse ciel; Chou, le dieu air qui sépara la terre du ciel et soutient ce dernier; RA, le dieu soleil, qui paraît avoir conservé le rôle de dieu universel de l'Égypte. Plus tard, le soleil devint le dieu principal sous les noms de Phtah, Osiris et Ammon, divinités suprêmes des trois capitales successives de l'empire, Memphis, Abydos et Thèbes. Phyan, est le soleil créateur; Ammon, le soleil vivant; Osiris, le soleil mort, c'est-à-dire caché pendant la nuit, qui renaît chaque matin sous les traits de son fils Horus. Le meurtrier d'Osiris est Sir ou Typhon, le dieu de la nuit et du mal, qui est lui-même vaincu et mis à mort par Horus, le soleil levant, vengeur d'Osiris, A chacun de ces dieux est associée une déesse : Sekhet, à Phtah; Isis ou HATHOR, à Osiris; MAUT, à Ammon, Le fils de Phtah et de Sekhet est Im-HOTEP: celui d'Osiris et d'Isis, Horus; celui d'Ammon et de Maut. Chons. Ces trois dieux enfants personnifient le soleil renaissant, et les déesses, la lumière du soleil, son énergie, ou l'espace où il se meut. Isis est devenue enfin une personnification de la nature, une déesse génératrice et nourricière. Au-dessous de ces grands dieux se trouvent une foule de divinités secondaires, dieux et génies, parmi lesquels les principaux sont : Thor, le dieu de la parole; KHEM, le dieu fécondateur; ANUBIS. le conducteur des âmes; Bès, le dieu du plaisir; le NIL, etc.; les déesses Neit et Nefthys; Bast, à tête de chatte; Ma, déesse de la vérité et de la justice; Thouèris, au corps d'hippopotame, etc.

L'objet principal du culte égyptien est d'assurer la vie de l'âme dans l'autre monde. Aussitôt après la mort, l'âme se rend dans l'Amenti (région funéraire située à l'Occident), sous la conduite d'Anubis, et comparaît devant Osiris, dieu des morts, qui la plonge dans les ténèbres de l'enfer, ou la prend sur sa barque pour la conduire au paradis, Champs d'Ialou, ou au séjour des dieux. Les charmes et les formules magiques ont plus de pouvoir sur le jugement d'Osiris que les actes de la vie; de plus quel que soit son séjour, l'âme a besoin pour vivre de nourriture et de vêtements que doivent lui procurer les offrandes des vivants : aussi les rites égyptiens sont-ils plutôt des opérations magiques que des cérémonies réellement religieuses. La coutume d'embaumer les corps a pour origine et pour raison d'être la croyance que l'intégrité du corps est indispensable à l'intégrité de l'âme.

Vers le 11° siècle de notre ère, le culte égyptien Culte Isiaquè. pénétra dans l'Empire romain et y apporta ses dieux, surtout Isis, Sérapis et Horus. Il dut prendre une extension considérable, car on trouve les divinités et les figurines funéraires égyptiennes à peu près partout, en France, en Allemagne, et même en Angleterre. Elles se rencontrent surtout le long des grands fleuves, le Rhône, le Rhin et le Danube, et dans les localités

où ont été cantonnées des légions romaines, ce qui

permet de supposer que les importateurs de ce culte furent principalement les bateliers, dont Isis était la patronne, et les légionnaires qui sans doute comptaient dans leurs rangs de nombreux affiliés au culte isiaque.

L'introduction de la religion égyptienne en Europe avait été préparée, depuis la période Ptolémaïque, par la transformation que les Grecs et les Romains d'Alexandrie avaient fait subir, pour pouvoir les assimiler à leurs dieux, à celles des divinités égyptiennes qui avaient quelques analogies avec eux, notamment à Isis, Ammon et Horus.

#### RELIGIONS GRECQUE ET ROMAINE

Ces religions sont trop connues pour qu'il soit nécessaire de leur consacrer une notice.





ISIS ROMAINE (Bronze.)



PLAN DU MUSÉE GUIMET

#### EXPLICATION DU PLAN

#### REZ-DE-CHAUSSEE

| 1 | Vestibule.  |
|---|-------------|
| A | v estibuic. |

- B et C Bureaux du conservateur-adjoint et du gardien-chef.
  - D Water-closet.
  - E Bureau des gardiens.
  - G GALERIE D'IENA : Céramique chinoise.
  - GALERIE SUR COUR : Monuments du Siam et du Cambodge.
  - Vestibule et escalier de dégagement.
  - M Salle de conférences.
  - N GALERIE BOISSIÈRE : Céramique japonaise.

#### PREMIER ÉTAGE

- A Bibliothèque.
- B et C Cabinets du directeur et du conservateur.
  - D SALLE Nº 7 : Parsis.
  - E Salle de lecture.
  - G GALERIE D'IÉNA : Religions de l'Inde, de l'Indo-Chine et de la Chine.
  - H SALLE DE JADE.
- l et J Galbaie sur cour : Religions du Cambodge, de la Birmanie, du Siam, de l'Annam et du Tonkin, de la Sibérie et de la Chine méridionale.
- M GALERIE SUR COUR : Art japonais.
- N GALERIE BOISSIÈRE : Religions, histoire et art du Japon.

#### DEUXIÈME ÉTAGE

- A Tableaux de F. Régamey.
- B et C Bureaux de l'architecte et des traducteurs indigènes.
- D et E Magasins et archives.
  - G GALERIE D'IÉNA: Peintures, dessins, estampes, illustrations et croquis japonais. Religions romaine, grecque et gauloise.
  - II Religion grecque.
  - I GALERIE SUR COUR : Grèce archaïque, Cappadoce, Art musulman de l'Asie centrale.
  - Religion et art de la Corée.
  - N GALERIE BOISSIÈRE; Religion de l'Égypte ancienne et culte Islaque



Prètre isiaque de la secte romaine Tête de porphyre trouvée à Achmin.



## GUIDE

AU ~

# MUSÉE GUIMET

## REZ-DE-CHAUSSÉE



#### ROTONDE D'ENTRÉE

Buste d'Osiris romain, marbre blanc.

Au milieu.

Dix bustes, probablement des portraits, provenant Autour de la salle. de la villa Hadriana.

Autel funéraire gallo-romain découvert à Nîmes. A gauche de l'en-Autel de sacrifice. Devant : deux personnages debout, probablement MERCURE et ROSMERTA; à droite, un coq sur une tortue, et, à gauche, un bélier sur un autel. — Trouvé dans le clocher de l'église de Fleurieu-sur-Saône, lors de la démolition de cette chapelle, en 1885.

Deux vitrines renfermant une collection de bustes et masques en plâtre, portraits de défunts des époques romaine et byzantine, trouvés dans les fouilles faites à Antinoé (Égypte) en 1896, 97 et 98.





## REZ-DE-CHAUSSÉE

### GALERIE D'IÉNA

#### CÉRAMIQUE CHINOISE

La galerie a été divisée en trois salles : La première est consacrée aux différents procédés de fabrication; la seconde, aux découvertes successives des couleurs; la troisième, à la chronologie donnée par les marques impériales.

#### PREMIÈRE SALLE

PROCÉDÉS DE FABRICATION

### Vitrine 1.

Vases gautrés, gravés ou sculptés sous émail, à couvertes variées ordinairement appelées céladons.

Les céladons vert d'eau sont très probablement les plus anciens spécimens de la porcelaine de Chine, ceux dont la couleur a été désignée, par les premiers traducteurs de chinois, comme étant « bleu de ciel après la pluie ». Le caractère aurait dû se lire « vert ».

Ils rappellent par leurs formes les anciens vases de bronze sur lesquels, au début, on a moulé la porcelaine avant d'avoir appris à la modeler et à la tourner.

Les trois plats qui figurent dans cette vitrine donnent une idée de ce genre de colorations et doivent être assez anciens.

Celui qui est en bas, à droite, servait de bénitier dans une petite chapelle des environs de Valence (Espagne).

#### Vitrine 2.

Vases dont les décorations variées ont été obtenues par le fait de la température élevée qui a fait produire des coulures et des marbrures, dont l'effet était prévu alors même que l'on appliquait les couleurs par aspersion, par immersion, par insufflation, par touches de pinceau, par coups de tamis, ou par tout autre procédé qui amenait la variété dans la répartition des tons.

A gauché, vase mal cuit : au lieu de couler, les couleurs ont fait taches.

## Vitrine 3.

Porcelaines craquelées et décorées sur craquelé.

## Vitrine 4.

Porcelaines dites de Nankin et faites à King-té Tchin, ville où se trouvent presque toutes les fabriques de porcelaine, notamment la Manufacture impériale. Décors de Nankin.

## Vitrine 5.

La porcelaine dite de Canton est faite à King-té-Tchin et amenée à Canton pour être décorée. Deux vases blancs donnent une idée de la porcelaine avant qu'elle soit couverte de peintures. L'un a reçu le vernis blanc par immersion, ce qui le rend plus lisse; l'autre, par insufflation, ce qui lui donne un aspect granuleux.

On voit là aussi des pièces gaufrées sous émail et des craquelés décorés de peinture.

Une coupe et deux vases bleus ont reçu la couverte sous forme de gouttelettes donnant les petites protubérances de la peau de grenouille.

Un plat vert a eu la couleur mise également par l'insufflation au roseau.

Une série de plats a reçu, sur une couverte vert Contre le mur. clair, de la poussière brune déposée par des coups de tamis.

#### Vitrine 6.

: Porcelaines anti-datées faites à l'imitation de pièces anciennes.

Une série de tasses (rayon du bas), de couleurs va-

riées, imitent les décors du temps de l'empereur Kienlong (1736-1796) et sont même datées faussement du nom de cet empereur. Au second rayon se trouvent des porcelaines anciennes, en blanc de Chine ou a décor bleu, surdécorées de peintures imitant des vases dits de la famille verte. Cette falsification, imaginée pour donner plus de valeur à ces vases, leur en ôte beaucoup aux yeux des connaisseurs.

Contre le mur.

·Paravent chinois, en laque dite de Coromandel, représentant une fête à la cour sous la dynastie des Ming.

Trois vitrines tables contiennent des objets variés d'époques anciennes,

#### DEUXIÈME SALLE

PORCELAINES CLASSÉES SELON L'ORDRE DE LA DÉCOUVERTE DES COULEURS

## Vitrine 7.

Terres cuites appelées improprement Boccaros, à cause de leur ressemblance avec les poteries qui portent ce nom en Portugal. La plupart sont moulées et quelques-unes traitées à l'ébauchoir (théière au cerf) dans la pâte humide, ou cisclées dans la pâte sèche (grand vase à gauche).

Les couleurs des terres sont très variées : quelques-

unes imitent le bronze; parfois on les a recouvertes d'émaux colorés d'une grande intensité.

Deux vases et une potiche en Boccaro.

Au dessus de la vitrine.

### Vitrine 8.

Porcelaines blanches faites avec des kaolins de différentes provenances, ce qui les fait varier de ton et surtout de densité.

## Vitrine 9.

La première couleur employée pour décorer la porcelaine a été le bleu de cobalt qui, à cause de sa facilité de dissociation aux hautes températures, était utilisé avant que l'on recouvrît le vase de son vernis siliceux. C'est ce qu'on appelle les Bleus sous couverte.

Parfois, la couverte blanche est remplacée par une couverte bleu clair qui laisse apercevoir, par translucidité, le décor bleu foncé.

### Vitrine 10.

Les rouges de protoxyde de cuivre surent appliqués 4ºº travée. aussi sous la couverte, tantôt seuls, tantôt de concert avec les bleus déjà utilisés.

On voit également sur ces décors bleu et rouge des couvertes bleu clair (deuxième rayon à droite).

A cette époque apparaissent (rayon du haut) et les 2º travée. rouges de fer et les ors qui étaient appliqués sur la couverte, à la température plus basse des feux de moufle.

L'utilisation de l'or amène les décors or sur bleu, or sur noir, etc.

### Vitrine 11.

Les feux de moufle permettent l'emploi des verts de cuivre, qui ne tardent pas à dominer dans la décoration des vases, ce qui leur a fait donner le nom de porcelaines de la famille verte.

Mais tandis que les rouges et les verts étaient appliqués sur la couverte, les bleus ont continué à être mis en dessous.

### Vitrine 12.

Les violets de manganèse et les jaunes de cadmium, ou les jaunes de fer, créent une nouvelle série qu'on pourrait presque appeler la famille jaune, et qui nous amène à la dernière couleur de la palette des céramistes chinois : le rose d'or.

## Vitrine 13.

Enrichis par cette superbe teinte, le rose d'or, les Chinois la font dominer dans leurs productions, auxquelles on a donné la dénomination de famille rose.

## Vitrine 14.

Les relations de plus en plus fréquentes entre les Européens et les Chinois amenèrent la création en Chine d'un genre dit « de la Compagnie des Indes », qui reproduisait plus ou moins fidèlement des sujets européens ou les armoiries de grandes familles. A signaler un plat du service du Régent, aux armes de France, et une assiette à l'Écureil, blason de Fouquet.

La travée de droite contient de préférence les sujets profanes; la travée de gauche, les sujets religieux inspirés par les Pères jésuites.

Un service à the représente l'établissement de ces missionnaires dans le Chên-si au XVIII° siècle.

## Vitrine 14 bis.

Porcelaines de la Compagnie des Indes, à décors divers, non armoriés.

#### TROISIÈME SALLE

## Vitrine 15.

Cette vitrine nous montre les genres de vases qu'on attribue d'ordinaire à la période des Soung (960-1279) et des Youen (1279-1368); quoique ces objets ne soient ni datés ni signés leur caractère d'antiquité rend ces déterminations très plausibles.

## Vitrine 15 bis.



MARQUE SIOUEN-TÉ

#### Porcelaines de l'époque Ming, soit :

| Torcelanic | es de repoqu | . O.     | LVIII. | ığ, | 2011 |   |       |
|------------|--------------|----------|--------|-----|------|---|-------|
| 武洪         | Hong-wou     |          |        |     |      |   | 1368  |
| 文建.        | Kien-ouen    |          |        |     |      |   | 1399  |
| 樂永         | Yong-lo.     |          |        |     |      | , | 1403  |
| 熙洪         | Hong-hi.     |          |        |     |      |   | 1.125 |
| 德宜         | Siouen-té    |          |        |     |      |   | 1426  |
| 掠,正        | Tching-tong  | ).<br>D. |        |     |      |   | 1436  |
| 泰景         | King-tai.    |          |        |     |      |   | 1450  |
| 順天         | Tchien-Chu   |          |        |     |      |   | 1457  |
| 仁成         | Tching-Ho    |          |        |     |      |   | 1465  |
| 治量品        | Hong-tchi    |          |        |     |      |   | 1488  |
| 德正         | Tching-té    |          |        |     |      |   | 1506  |
| 靖嘉         | Kia-tsing    |          |        |     |      |   | 1522  |
| 慶隆         | Long-khing   |          |        |     |      |   | 1567  |
| 曆萬         | Ouanli .     |          |        |     |      |   | 1573  |
| 昌泰         | Taï-tchang   |          | ,      |     |      |   | 1620  |
| 啓天         | Thien-ki.    |          |        |     |      |   | 1621  |
| 拍告         | Teona tchi   | na       |        |     |      |   | 1628  |

Les pièces murquées Tching-Hoa sont probablement de l'époque de Khang-hi.

#### Vitrine 16.

A l'époque des Thsing, ou des Tartares mandchous, sous l'empereur Khang-hi (1662-1723), la Manufacture impériale de King-té-tchin, qui avait été fondécau xte siècle, prend un grand développement et la fabrication de la porcelaine devient très soignée.



MARQUE KHANG-HI

Thsang, inspecteur et directeur de cette usine, inventa plusieurs couleurs nouvelles et, pour employer les termes des auteurs chinois, « l'Esprit qui préside au feu des fours donnait souvent conseil à Thsang ».

#### Vitrine 16 bis.

Porcelaines fabriquées sous l'empereur Young-tching (1723-1736). Nien, nommé directeur de la manufacture impériale, ne fit guère que de l'administration. Généralement les décors sont faits au trait bleu et remplis de couleurs peu accentuées, genre ferronneries.

L'ensemble de cette fabrication est très délicat. Il

semble que les ouvriers et les décorateurs aient eu plus d'initiative.



MARQUES YOUNG-TCHING

## Vitrine 17.

Thang fut inspecteur des manufactures sous le règne de Kien-long (1736-1796). Il fit revivre les procédés anciens. Il trouva dans son propre génie la plupart des merveilleux procédés qu'il mit en usage.



MARQUES KIEN-LONG

Aussi voyons nous une variété remarquable dans tous les produits de cette époque. Les gaufrés sous émail à teintes variées, les vases ornés de coulures de grand-feu, les peintures sur biscuit (deuxième rayon à gauche), les imitations de gouache (deuxième rayon au milieu), les violets et les bleus d'Europe,

les imitations de jades (rayon du bas), les reproductions de bronze, d'aventurine, de marbre, de porphyre, de corail, les ornementations les plus soignées et les plus élégantes, les fleurs bien groupées, parfaitement rendues, tout indique un maître sûr de son art.

Deux plaques porcelaine encadrées, décorées de A droite, sur caractères chinois; à droite : « Ngin-Chan », recevoir le bonheur; à gauche : « Ni-tchung », recevoir au printemps (Kien-long).

la porte.

#### Vitrine 18.

La travée de droite et le bas de la travée de gauche continuent à nous faire admirer les produits de l'époque Kien-long.



MARQUES KIA KING

Sous Kia-king (1796-1821), l'influence de Thang Travée de gauche, 2º rayon. se fait encore sentir, quoique avec une décadence marquée.

Sous Tao-Kouang (1821-1851), un regain d'habileté, surtout dans les petites pièces, est comme le dernier soupir de la grande fabrication officielle.

A partir de 1840, King-té-tchin ne fait plus que

3º rayon.

les vases pour les « diables des mers », c'est-à-dire pour l'exportation européenne.



MARQUES TAO-KOUANG

## Vitrine 19.

Porcelaines portant les marques de collections particulières et des marques diverses.





## GALERIE BOISSIÈRE

- Vel/100 .

#### CÉRAMIQUE JAPONAISE

- wher-

Les produits sont classé, par provinces en suisant autant que possible l'ordre géographique du nord au aud.

### Vitrine I-A.

Potecies des Karabolauro , ou nabliants primitifs du Jápon.

### Vitrine 1-B.

Cate at the process and attended a transfer of the real military authors and describes potentially action.

Vant à caractériser cette civilisation.

## Vitrine I-C.

#### CÉRAMIQUE CORÉENNE

Les Coréens passent pour avoir été les initiateurs des Japonais dans l'art céramique; c'est à ce titre que

cette vitrine a trouvé place dans la Galerie Japonaise.

Rayon du bas. Porcelaines de la collection Varat.

2º et 3º rayons. Porcelaines anciennes données par M. Colin de Plancy.

4º rayon. Terres cuites recueillies dans des tombeaux coréens.

#### Vitrine 2.

#### CÉRÉMONIE DU THÉ OU TCHANOYOU

(Voir l'explication à gauche de la vitrine.)

Rayon du bas. On a réuni dans ce rayon tous les objets qui servent à cette cérémonie très compliquée, où le thé, fortement agité avec un moussoir dans l'eau bouillante, est préparé au fur et à mesure pour chaque convive.

Moulin à réduire le thé en poudre; fourneau en fonte et sa bouilloire. Vase à eau, spatules, moussoir, etc.

2º rayon, au milieu.

Un Tchadjin, ou maître de la Cérémonie du Thé, préparant le thé suivant les rites.

Collection de Kôgôs, ou boîtes à parfums.

A gauche.

Tcha-iré, pots à thé, avec leurs enveloppes en vieilles étoffes, leurs étuis et les boîtes de leurs étuis;

A droite. Kadsoumé, ou boîtes à thé.

3e rayon.

Collection de *Tcha-vans*, ou bols à thé, la plupart faits à la main sans l'aide du tour, de provenances diverses, de formes et de décors variés, différant pour chaque saison, quelques-uns très anciens et œuvres d'artistes renommés.

4º rayon. Vases à eau.

Vases à fleurs en bronze qui servent à l'ornemen- 5° rayon. tation de l'appartement où se fait la cérémonie.

Kakémono, peint sur papier, signé Massa-Shigué et Contre la paroi daté 1831, représentant un Tchadjin.

droite de la vitrine.

Cloison mobile qui se dresse autour de l'opéra- Au dessus de la teur de la cérémonie; table où se disposent les objets; wilrine.

modèle de moulin à thé et vase à eau en vieux grès de Bizen.

## Vitrine 3.

Produits anciens, faïences ou grès, provenant gé- 2°, 3° el 4° rayons. néralement de Séto, où la fabrication prit assez d'importance pour donner le nom de Séto-Mono (objets de Séto) aux produits céramiques du Japon.

Grès à couvertes colorées de provenances diverses, Rayon du bas. fabrications de Séto, Takatori, Hizen et Shigaraki,



BLASON DES PRINCES DE SOMA

## Vitrine 4.

Produits attribués probablement à tort à la Corée. A droite. Poteries, dites de Soma, du nom d'une famille prin- A quuche.

cière dont elles portent ordinairement les armoiries : un cheval entravé et une figure formée de huit points autour d'un point central.

## Vitrine 5.

Partie plate. Pièces anciennes surdécorées par Miakawa Kosan, dit Makoudzou. Les poteries anciennes, sans décor, n'avant pas trouvé d'abord en Europe un écoulement facile, Makoudzou imagina de les décorer de sujets humoristiques, qui en assurèrent tellement la vente que depuis, le goût des choses anciennes étant venu, on fabriqua de toutes pièces des objets nouveaux avec ce genre de décor.

> Sur le devant un album déplié montre les différentes phases de la fabrication de la porcelaine, depuis le broyage des matières premières jusqu'au défournement des objets prêts à être mis en vente

Porcelaines modernes d'Owari et de Mino.

Partie verticale, à droite.

Terres cuites noires: Une boîte et un petit vase en torme d'oiseau, exposés chacun sur un coussin, sont signés de la veuve Kôrën.

Porcelaines modernes d'Owari.

Fabrication connue sous le nom de Yédo-gawa.

Partie verticale, à gauche.

Trois verres à boire très minces, en porcelaine, décorès à Tokiô dans un atelier appelé Hiotiyen. Les kaolins de ces porcelaines viennent de la province d'Owari.

Figurines finement travaillées recouvertes d'un émail très doux au toucher, fabrication de Tokiô, province de Mousachi, et faïences de même provenance.

#### Vitrine 6.

Produits de provenances et de dates diverses, mais Partie verticale. en général de fabrication inférieure, surtout remarquables par leur originalité. Quelques pièces sont fort anciennes. Faïences d'Iwami, Foujima, Idzoumo, Harima, Yamato et Owari.

Seconde partie de l'album de la fabrication de la Partie plate. porcelaine.

Faïences modernes de Kinkozan d'Awata.

Porcelaines, faïences et terres cuites de Mousachi (Tokió) et d'Awadji.

Poteries grossières que, les jours de marché, on vend pour quelques sous, quoique leurs formes variées et leurs décors aient un certain caractère artistique.

Vases en porcelaine par Rokoubei de Kiomidzou Au dessus de la vitrine.

Faucon sur un rocher, en grès de Bizen.

### Vitrine 8.

Rayon du bas, à gauche.

Terres cuites fabriquées à Kioto.

Objets fabriqués par Miakawa Kosan, surnomme 2°, 3°et 4° rayons. Makoudzou.

Makoudzou, potier qui vit encore, a fabriqué successivement tous les genres.

Dans la travée de droite (quatrième rayon) sont les pièces de sa première fabrication. Il arriva ensuite à imiter les Satsouma. A l'Exposition de 1878, il présenta des pièces en relief qui eurent un grand succès (travée de gauche).

Na ket dzou a cherché récemment la fabrication des

grands feux, qui composaient surtout son envoi à l'Exposition de 1889 (deuxième rayon).

## Vitrine 9.

Porcelaines anciennes et modernes d'Owari. L'emploi du kaolin — l'élément constitutif de la porcelaine —, dont il existe des mines en Owari, date, dans cette province, du commencement de ce siècle. La qualité toute spéciale de ce kaolin permet d'exécuter des pièces d'une grande épaisseur, comme le grand plat et la jardinière qui sont au rayon du baset la grande lanterne entre les fenêtres.

### Vitrines A à N.

Ces treize vitrines renferment une collection de 2.700 Kôgôs, ou boîtes à parfums, qui représentent à peu près toutes les provenance et tous les artistes anciens et modernes du Japon.

Au milieu de la Tô (Dagaba) en bronze, provenant du temple d'Eniti, province d'Omi, près de Kiôtô, où il a été consacré il y a près de deux cents ans. Les figures représentent les quatre émanations de Daï-Niti-Niôrai: Ashikou, Amida, Hoshô et Fokou-djô-Djou.

#### Vitrine 12.

Céladons de différentes provenances, anciens et modernes. Quelques pièces pourraient appartenir à la fabrication chinoise, les céladons japonais présentant les mêmes variétés de décors que les céladons chinois. Tous les grands vases sur socle et les plats au mur qui n'ont pas été déjà décrits sont en porcelaine de Hizen (Imari).

## Vitrine 13.

Fabrication dite de Banko.

Elle est ainsi nommée de ce que le fabricant de ces poteries, Gonzaémon, se servait pour les marquer du mot *Banko*, qui veut dire : « dix mille années ».

Sur le rayon du bas, sont généralement les produits Partie verticale. anciens (fin xvIIIº siècle); sur les autres rayons, et Travée de droite. dans la partie plate (derrière), les produits modernes.

Deux rayons de la travée de gauche montrent des Travée de gauche. faïences décorées de sujets européens et fabriquées d'après les procédés des Hollandais de Delft. L'inventeur des Banko fut renommé pour ce genre de fabrication.

Faïences à reliefs, attribuées à la province de Sa- Partie plate. nouki parmi lesquelles on remarquera les œuvres du potier Minzan.

Trois vases Banko.

Au dessus de la vitrine.

## Vitrines 14 et 15.

Produits de la province de Kaga. Cette fabrication est plus généralement connue sous le nom de Koutani (neuf vallées), du nom de l'endroit où fut établi le premier four au XVIII siècle, sur l'initiative du prince de cette province.

La vitrine 14 renferme les produits les plus anciens; sur le rayon du bas, plats décorés de vert, jaune, vio-

let et noir, attribués ordinairement au peintre Kousoumi Morikagué (école Kano).

La vitrine 15 présente les produits plus modernes où dominent peu à peu les décors rouge et or, sur faïence et sur porcelaine.



MAÉDA, PRINCE DE KAGA

## Vitrine 16.

Partie verticale. La partie verticale est presque entièrement consacrée au faïences désignées sous le nom de Rakou. Ce nom leur vient du cachet Rakou (joie), qu'elles portent généralement et qui fut donné à l'origine (fin du xviº siècle) au fils de l'inventeur de ces poteries par Taïko-Sama,

> Les types de cette fabrication sont le bol noir et le 2º rayon. bol rouge, exposés sur leur étui de soie (travée de droite).

> Spécimens de la fabrication de la province d'Idzou-3e rayon. mi ou Minatô.

Partie plate. Sur le devant, dans la partie gauche et dans le petit côté, sont les produits fabriqués par Kenzan, un des plus célèbres potiers du Japon, de la fin du xviiº siècle et du commencement du xVIIIe. Les deux plateaux décorés de fleurs et le bol ajouré sont des œuvres remarquables de sa fabrication.

## Vitrine 17.

Faïences légères, actuellement fabriquées à Awata, faubourg de Kioto.

Des vases, une jardinière décorée d'éventails, une Travée de droite, rayon du bas. soupière, un plat signés Bishô-ken.

Faïences crémeuses à fins décors de Taïzan, imi- 2º et 3º rayons. tant la fabrication de Satsouma : les produits à fonds colorés, roses, bleus, jaunes, marrons, etc., furent fabriqués pour l'Exposition d'Amsterdam, après la visite que lui fit le fondateur du Musée et sur ses conseils.

Fabrication de Tanzan, dont on voit la photogra- Travée de gauche, phie.

1er, 2e et 3e rayons.

Les deux grands vases (troisième rayon) et les assiettes sont de sa première fabrication; le reste a été fait pour l'Exposition d'Amsterdam, après la visite de M. Guimet.

Un vase, dont les réserves sont restées sans décor, Rayon du bas. présente à peu près le même fond que la jardinière qui est auprès.

Le rayon entier du haut de la vitrine montre la fabrication de Kin-Kozan : ancienne à droite, moderne à gauche. Au milieu, un vase non encor décoré et un vase décoré, mais qui n'a pas passé au feu du moufle.

Vase porcelaine, par Kosaï.

Au dessus de la nitrine.

### Vitrine 18.

Fabrication de Kiomidzou, autre faubourg de Kioto, où l'on fait surtout des porcelaines et quelques faïences.

Les potiers les mieux connus et les plus estimés y sont représentés : Zoôrokou, Sitchibei, Rokoubei, Kanzan, Dohatchi, Kosaï, Kiteï, Mokoubéi, etc.; des étiquettes montrent les produits de chacun d'eux.

C'est devant M. Guimet, et pour lui, que Rokoubei, d'un seul mouvement rectiligne du pouce, a fabriqué le bol doré exposé sur le rayon du bas (partie verticale, travée de droite).

Kosaï, qui jouissait déjà en 1876 d'une réputation méritée et dont il était fort jaloux, ne voulait travailler que pour les Japonais et refusa tout d'abord de rien vendre à M. Guimet; puis lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de documents destinés à un Musée, il tint à honneur d'être représenté par toute une collection de ses œuvres qu'il choisit lui-même.

Au rayon du bas, derrière la vitrine, on peut remarquer cinq pièces anciennes, œuvre du grand-père de Dohatchi.

Contre le pilast., à droite.

Grand plat (branche de prunier), fabriqué exprès pour M. Guimet, par Sitchibei, qui ne fait ordinairement que de toutes petites tasses.

Au dessus de la vilrine.

Vase imitant la fabrication de la porçelaine de Bizen, par Dohatchi.

Théière, par Dohatchi.

Coupe porcelaine, sur socle imitant un rocher, par Kiteï.

#### Vitrine 10.

Porcelaines, faïences et grès fabriqués par Yéirakou, potier du Kiôtò, qui a travaillé dans toutes les provinces du Japon, ce qui explique l'extrême variété de genres et de matières de ses productions.

## Vitrine 19.

Objets de provenances diverses et de différentes époques (voir les étiquettes) : faiences, grès, porcelaines.

### Vitrine 20.

Grès de la province de Bizen; vases, brûle-parfums et surtout statuettes d'animaux et de personnages. C'est parmi les pièces de cette fabrication qu'ont été



IKÉDA, PRINCE DE BIZEN

recrutées bon nombre de divinités placées dans la salle des religions japonaises. Nous retrouvons cependant dans la vitrine : Dharma, Shôki, le poète Hitomarcu, Djou-Rô-djin sur son cerf, Mondjou sur son lion, etc. Les animaux sont généralement rendus avec vérité et une certaine intensité d'expression.

Au dessus de la vitrine.

Grès de Bizen : Hotei.

#### Vitrine 21.

Porcelaines anciennes, à décor bleu, sous couverte, de la province de Hizen.

La fabrication de la porcelaine au Japon date du commencement du xviº siècle. C'est un Japonais nommé Gorodayu Shonsui qui l'importa dans la province de Hizen après avoir été apprendre cette industrie en Chine. Shonsui et ses deux élèves Gorohatchi



NABÉSHIMA, PRINCE DE HIZEN

et Goroshitchi ont décoré leurs produits en bleu sous couverte, mais ils ne paraissent avoir employé, dans leur fabrication, que des matériaux apportés de Chine par Shonsui et qui furent vite épuisés. Il fallut qu'au commencement du siècle suivant un Coréen, ramené à la suite des armées de Taïko, découvrît les mines

de kaolin de l'Idzoumiyama, pour que la porcelaine prît une grande importance industrielle. Cette importance s'accrut encore lorsque les Japonais eurent appris des Chinois, vers 1647. l'emploi des émaux dans la décoration.

Vases en porcelaine blanche : à droite, par Rokou- Au dessus de la bei ; à gauche par Sitchibei.

### Vitrine 22.

Porcelaines de même provenance, parmi lesquelles sont à remarquer les bouquets de fleurs, rappelant ceux que les jeunes filles apprennent à composer pour les différentes personnes que leurs parents sont appelés à recevoir.

## Vitrine 23.

Porcelaines de Hizen. Un bol et une assiette, aux bords festonnés, dont la forme rappelle la fleur de chrysanthème, et un autre bol, aux bords échancrés, décoré, en émaux, de légères branches fleuries sur le fond blanc mat de la couverte, sont attribués à un fabricant de Hizen, nommé Kakiyémon (XVIII° siècle).

Ces décors ont été imités à Chantilly et en Saxe.

## Vitrine 23 bis.

Porcelaines de Hizen et statuette de grès de Kisrhiou, don de M. Fraudon.

## Vitrine 24.

Porcelaines de Hizen, fabriquées pour les Japonais, la plupart anciennes.

## Vitrine 25.

Même porcelaine, dont les plus grandes pièces, sous le nom de vieux Japon, faisaient partie des importations des Hollandais et des Portugais, par Macao, au xviire et au xviire siècle.

A signaler une aiguière et sa coquille, de style italien, ainsi que de grands plats très décoratifs; comme vieille qualité, la statuette de femme et deux bouteilles à Saké (premier rayon, travée à gauche), sur des coussins.

## Vitrine 26.

(Au centre de la galerie.)

Porcelaines de Hizen de fabrication moderne connues, surtout sous les noms d'Imari et de Nagasaki les deux ports d'où on les expédiait en Europe.

Les grands vases qui décorent la salle sont de la même provenance.

## Vitrines 27 et 28.

Fabrication ancienne de Kiotô, contemporaine ou postérieure à Nïnsei, le potier le plus célèbre et le plus copié avec Kensan.

C'est Nïnsei qui, au milieu du XVIIº siècle, introduisit à Kiotô la décoration en bleu, vert, rouge et or, et fit faire les plus grands progrès à la fabrication, soit par ses propres œuvres, soit en enseignant lui-même ses procédés.

Grand vase en porcelaine non passée en couverte A gauche de la (biscuit).

Grand vase en porcelaine non passée en couverte A gauche de la vitrine 28.

# Vitrine 29.

Porcelaines de la province de Hizen, sortant des fabriques princières de Mikawadji (appartenant au prince de Hirâto), d'Okawadji (appartenant au prince de Nabéshima), et de Matsougatami qui dépendait de la même famille.



MATSOU-OURA, PRINCE DE HIRATO

Les produits de ces fabriques, exclusivement réservés à leurs propriétaires, servaient pour leur usage ou pour faire des cadeaux aux autres seigneurs. Ils sont d'une fabrication remarquable. Ces porcelaines, blanches ou décorées en bleu sous émail, parfois dis-

crètement relevées de couleurs de moufle, peuvent lutter, comme perfection, avec les meilleurs produits chinois, et, à notre avis, les surpassent quelquefois par le charme des décors et la douceur des bleus.

A gauche de la vitrine.

Grand vase en porcelaine de Kishiou.

## Vitrine 30.

Travée de droite, 1ºr et 2º rayons.

Grès de Bizen, gris-bleu, ardoise et blanc, qui constituent un genre assez rare de la fabrication de cette province.

Lorsque Yéirakou se fut rendu célèbre comme potier, le prince de Kishiou le fit venir et lui donna la direction des fours qu'il avait fait construire dans les jardins de son palais. Yéirakou fabriqua pour lui des



HOSSOKAWA, PRINCE DE HIGÔ

produits à émaux, violets, bleus et jaunes (deuxième, quatrième et cinquième rayons). Ces produits sont désignés sous le nom de Oniva-Yaki (fabriqués dans le Travée de gauche, jardin) de Kishiou.

rayon du bas.

Produits de la province de Satsouma et de Higô,

abriqués, soit par les Coréens, ramenés au Japon par les généraux de Taïko à la fin du xiv° siècle, soit par leurs descendants.

Le brûle-parfum du milieu, ainsi que les deux potiches au-dessus de la vitrine, montrent un décor largement tracé en brun sur fond blanc; les autres pièces, bols, bouteilles, théières, vases à eau, ont un décor obtenu par de l'argile blanche incrustée sous la glaçure, ou par de l'argile noire incrustée dans la terre blanche.

Les autres rayons de cette travée sont occupés par des figurines en grès, généralement fabriquées à Takatori, province de Chikouzen; elles se distinguent par leur vernis brillant, épais, de nuances variées. Certains groupes, comme la lutte de l'aigle et du singe, ont une grande énergie.

## Vitrine 31.

Faïences de Satsouma à fond crémeux, finement craquelées et à légers décors or ou polychromes, très délicatement exécutés dans des tons doux, et dont la première fabrication, due à l'initiative du prince de Satsouma, remonte à la fin du siècle dernier.

A signaler: Un bol, représentant une grue, ailes Travée de gauche, déployées sur le disque du soleil dont les rayons lumineux sont, par places, rompus par des branches fleuries de chrysanthème festonnant les bords de la tasse.

Un vase à la panse ovoïde, au col élancé, orné 2º rayon.

d'anses avec de fins rinceaux fleuris qui enguirlandent discrètement sa surface.

3º rayon. Série de bols.

Ces produits ont été très imités au Japon, il y a quelques années, et particulièrement à Kiòtò et à Yokohama. Nous avons placé, sur le troisième rayon, travée de gauche, une théière et un bol, décorés d'une procession de renards, attribués précisément à



SHIMADZOU, PRINCE DE SATSOUMA

Makoudzou. L'extrême délicatesse de l'exécution nous a décidés à les rapprocher des produits de Satsouma.

On voit, en résumé, qu'au Japon, tout le monde s'intéresse à l'art du potier. Il y a des céramistes amateurs. Les princes ont des fours dans leurs jardins. A part les usines de Tôkiò, Yokohama, Nagoya et Nagasaki, dont les productions s'adressent à l'Europe, tous les potiers font œuvres d'artistes, même pour les objets les plus grossiers, et chaque fabricant donne

à ses produits un caractère original, personnel, d'un sentiment toujours distingué.



Moôri, prince de Nagatô



### COUR-JARDIN

LINGA, en granit, symbole sous lequel le dieu Çiva est le plus souvent représenté. — Inde française.

Porte orientale du tumulus de Santchi (Inde Occidentale). Cette porte, le plus ancien monument bouddhique que l'on connaisse, "est un type remarquable de l'art indien du deuxième ou du premier siècle avant notre ère (moulage offert par le Gouvernement anglais).





### GALERIE SUR COUR

MONUMENTS DU SIAM ET DU CAMBODGE



#### PREMIÈRE SALLE

Bouddha-pàda, ou Empreinte du Pied sacré du *Dans la salle*. Bouddha, pierre sculptée.

Bouddha-pâda du Wât Jaï de Soukhodayâ (moulage).

Bouddha-pâda de Pak-nam-pho (moulage).

Bouddha-pâda du Wât Vang-nâ à Bangkok (mouage).

Bouddha-pâda du Wât Cheng à Bangkok (moulage).

Moulages d'inscriptions khmères, pâlies et thaïes de Xieng-sen, Phra-Pathom, Luang-Prabang, Soukhodayâ, etc.

Moulage d'une statue de Ganéça.

Plans de divers temples des anciennes capitales rui- Entreles fenêtres. nées du Siam,



#### DEUXIÈME SALLE

Réduction au dixième de la porte de la citadelle Au milieu. d'Angkhor-Thom (Cambodge).

Fragments de sculptures en grès.

Vases funéraires en terre cuite.

Au mur. Cortège royal de la grande galerie d'Angkhor-Wât (moulage). La série de ces panneaux se continue tout le tour de la galerie.



#### TROISIÈME SALLE

Dans la salle. Statues en grès provenant du temple d'Angkhor-Wât et représentant des divinités brâhmaniques.

Au milieu. Grande statue de grès représentant Hari-Hura, ou les dieux Vichnou et Çiva réunis dans un seul corps.

Au mur. Moulage d'un bas-relief du temple d'Angkhor-Wât représentant les Supplices de l'Enfer.



#### SALLE RONDE

Éléphant (moulage) chargé de son haouda (Siam). Char sacré servant à la promenade processionnelle des divinités (Inde).

Dans cette salle, s'ouvre un escalier de dégagement qui dessert le premier et le second étages.





Mondjou Bois sculpté japonais du xve siècle.



Fouguen Bois sculpté japonais du xvº siècle.



# PREMIER ÉTAGE



#### **VESTIBULE**

Statues japonaises, bois sculpté du xvº siècle : De chaque côté Mondjou, sur un lion; Fouguén, sur un éléphant. Ce sont les deux principaux acolytes du Bouddha Çâkya-Mouni. Le premier est devenu le dieu de la science.

Deux Tô, chapelles à reliques, bois doré et laqué du Japon.



#### BIBLIOTHEQUE

Le Bouddha Amda dans l'attitude de l'enseigne- Au dessus de la ment (bois doré japonais, du xyme siècle), entre deux travée centrale. autres figures de la même divinité.

### SALLE Nº 7

#### RELIGION DES PARSIS OU GUÈBRES

Contre le mur. Parsi en prière, à Bombay. — Les Parsis ou Guèbres (adorateurs du feu) ont des temples où brûle le feu éternel, emblème de Dieu; mais ils préfèrent prier au bord de la mer.

La Tour du Silence, à Bombay (Inde). C'est là que les Parsis donnent leurs cadavres à dévorer aux vautours. — Peinture: de Félix Régamey.

Modèle en bois d'une Tour du Silence.

Dans la salle. Groupe composé d'un Dastour, d'un Mobed, (prêtres mazdéens), d'un homme et d'une femme parsis procédant à la cérémonie du Yaçna, offrandes au feu sacré.

Ces objets ont été donnés au Musée par des Parsis de Bombay.





LAKCHMÎ ou ÇRÎ Déesse de la fortune. Bronze ancien.



## GALERIE D'IÉNA

------

#### PREMIÈRE SALLE

#### INDE

#### BRÂHMANISME

Le Védisme et le Brâhmanisme n'ayant point laissé de monuments, tous les objets réunis dans cette salle appartiennent au Brâhmanisme sectaire ou Indouisme.

salle.

Au milieu de la Statue de bronze ancien représentant LAKCHMî (sansk. Laksmî) ou CRî, épouse du dieu Vichnou, déesse de la beauté et de la fortune.

Autre statue de Lakchmî en basalte.

BRAHMA, assis, tenant une conque, un chapelet et le vase d'amrita (amrta),



KARTTIKÉYA OU SKANDA, Dieu de la guerre, Statue indienne en granit,

Autour de la salle.

Très belle statue de basalte noir : VICHNOU (Visnu), les pieds appuyés contre un lotus épanoui, couché sur le serpent Çécha (Çésa), flottant sur l'océan chaotique avant la naissance de Brahmá et la création du monde.

Sur le socle de cette statue sont fixées douze peintures sur talc représentant : 1º CIVA, assis, tenant PARVATÎ sur ses genoux; 2º Çıva, armé d'un glaive et d'un bouclier; 3º Dourga (Durga), déesse de la destruction, épouse de Civa, au corps vert, à douze bras armés de toutes sortes d'armes, terrassant et percant de son trident le démon Mahichasoura (Mahisàsura); 4º Râvana, roi de Lankâ, avec dix têtes et vingt bras armés; 5º CIVA, à cinq têtes, armé du sabre et du bouclier; 6º AGNI, dieu du feu, au corps rouge, vêtu d'une peau de tigre ettenant en main un chapelet; 7º Vichnou, à quatre bras, tenant la conque et le disque, debout au centre de deux carrés se coupant en forme d'étoile; 8° KALKÎ, future incarnation de Vichnou, au corps vert, à tête de cheval, armé du bouclier et de l'épée; 9º RAMA-TCHANDRA (Râma-candra), au corpsvert, tirant de l'arc; 10° LAKSHMANA (Laksmana) frère de Râma, tirant de l'arc; 11º ARDHA-NARÎ ou Civa moitié homme et moitié femme; 12º Personnage armé d'un poignard, d'un arc et d'une massue.

Statue de granit gris : Karttikéva, dieu de la guerre, fils de Çiva, armé de la foudre, ou vadjra (vajra), et d'une épée, appuyé contre un paon.

Trois fragments de char provenant du temple de Çrîringham :

ÇIVA, à six bras, portant le daim et la massue, accompagné d'un personnage à tête d'animal.

Pârvarî, déesse de la terre, épouse de Çiva, à quatre bras, tenant la massue, le disque et un objet

indéterminable, debout entre deux femmes armées de chasse-mouches.



Pârvatî Déesse de la terre. Char de *Çrî*ringham,

CIVA, assis, avec Pârvatî sur son genou, sur un trône au pied duquel se tient un personnage à gros ventre armé d'une massue. Civa a quatre bras et porte le daim et la massue.

Trois fragments de char : VICHNOU, en très mauvais état, n'ayant plus que des morceaux de deux de ses attributs.

LAKCHMî, amputée des deux bras.

RÂMA-TCHANDRA, sur les épaules d'un Râkchasa, accompagné d'un singe, d'un ours et de deux musiciens

LAKCHMî, à quatre bras, statue de granit gris.

BAYADÈRE du temple de Madourâ dansant devant le dieu. - Peinture de Félix Régamey.

Pârvatî, adorant le linga, fragment de bas-relief en grès provenant de Bénarès.

### Vitrine T.

### DIEUX VÉDIQUES BRAHMÂ ET SARASVATÎ, - RICHIS.

Le fond de cette vitrine (de même que des vitrines 2 à 13) est tapissé de bois sculptés, fragments de chars sacrés servant à la promenade des dieux. Ces bois représentent des divinités, des héros et des scènes de la légende religieuse ou des grands poèmes épiques, le Râmâyana et le Mahâbhârata.

Rayon du bas.

Fragment de char représentant INDRA, armé d'une hache et assis sur un éléphant. Indra est l'ancien dieu védique du ciel et de l'atmosphère qui, armé de la foudre, déchire les nuages et en fait couler la pluie fécondante. C'est aussi un dieu guerrier, protecteur des Aryas.



Brâhmane et Brâhmine En tenue de sacrifice.

Fragment de char: AGNI, dieu du feu, à deux têtes (feu domestique et feu du sacrifice) et quatre bras. Il tient deux éventails pour activer le feu et s'appuie contre un bélier, sa monture habituelle. C'est Agni qui porte aux dieux, sur ses flammes et avec sa fumée, les sacrifices et les prières des hommes.

Autre morceau de char : AGNI, monté sur un bélier qui est attaché par une guirlande de fleurs à un linga, d'où sort le dieu Çiva. C'est une scène d'adoration du

Linga.

Fragment de char: Soma, dieu de la lune, à quatre bras, armé d'un arc et d'une flèche, monté sur une antilope. — Soma est l'ancien dieu védique du sacrifice, personnification de la liqueur fermentée soma, que l'on répandait sur le feu naissant pour lui donner plus de vigueur. Il est devenu le dieu de la lune. On lui donne pour épouses les vingt-sept filles du richi Dakcha (les vingt-sept astérismes lunaires). Les alternatives d'éclat et de pâleur de la lune sont dues à une maladie de langueur du dieu Soma causée par la malédiction de Dakcha, furieux de voir son gendre, trop amoureux de la quatrième de ses filles, Rohinî, négliger toutes les autres pour elle.

Ouchas (*Usas*), déesse de l'Aurore, debout sur un char, armée d'un arc et d'une flèche. On la dit tantôt fille et tantôt femme de Soùrya.—Char de Çrîringham.

Sourya (Sûrya), nommé aussi Savitar et Savitar, dieu du soleil. Il est debout sur un char flanqué de deux chevaux cabrés et tire une flèche; régulièrement son char doit être attelé de sept chevaux blancs ou rouges. — Panneau de bois noir sculpté.

Morceaux de char, représentant des Brâhmanes et des Brâhmines, en tenue de sacrifice. Le brâhmane



Brahmâ, a cinq têtes Char de Karikal.

ne doit célébrer le sacrifice qu'accompagné de sa femme; s'il devient veuf, il ne peut plus sacrifier jusqu'à ce qu'il se soit remarié. Pendant tout le temps que durent les prières et les offrandes au feu du sacrifice (Agni), la femme doit se tenir la main droite appuyée sur l'épaule droite de son mari, attitude très bien indiquée dans un fragment de char (au bout du rayon) qui représente Çiva portant le serpent, la massue et le daim, avec, à sa droite, Pârvatî, la main posée sur son épaule droite.

Fragment de char: ARDJOUNA (Arjuna), fils d'Indra, le héros du Mahâbhârata protégé de Krichna, tenant un arc et une flèche, debout, le pied gauche sur un char.

Brahmâ, à quatre têtes et quatre bras, debout et appuyé contre un cygne ou une oie. — Brahmâ est le dieu créateur du monde, la première personne de la trinité ou *Trimourti*; mais il ne reçoit plus de culte et est toujours considéré comme une émanation de Vichnou ou de Çiva. — Char de Karikal.

Statuette de bois : Brahma, à quatre têtes et quatre bras, debout, tenant le disque et la massue.

Statuette, bois peint, moderne: Brahmâ, à quatre têtes et quatre bras, assis sur le cygne ou l'oie, Hansa, sa monture ordinaire.

Fragments de char représentant deux KINNARAS, musiciens à tête de cheval du paradis de Kouvéra (dieu de la richesse), et un GANDHARVA, musicien du Svarga.

Statuettes des Pantchayatana, ou cinq divinités du foyer domestique, savoir : Vichnou, Çiva, Soûrya, Pârvatî et Ganéça. Ces cinq divinités se disposent en groupes que chacune d'elles préside à son tour.

Deux fragments de char représentent Sarasvari ou 3° rayon. Vateu (Vdc), fille et épouse de Brahmâ, déesse de la parole, de la science et de la rivière du même nom, assise sur un paon, et tenant un disque et un objet brisé, probablement une conque.

Statuettes en grès de Sarasvatî assise sur le paon. Déesses et apsaras en bronze.

Fragment de char: Brahmá, à quatre têtes et quatre bras, le bas du corps finissant en carapace de tortue. Il porte la conqueet le disque. — Il devrait avoir cinq têtes; mais un jour qu'il s'était permis de mal parler de Çiva, ce dieu, furieux, lui lança un regard si ardent que la cinquième tête de Brahmâ fut réduite en cendres. La carapace de tortue rappelle la légende de Brahmâ prenant la forme de cet animal pour créer le sacrifice. — A droite et à gauche du dieu se tiennent deux musiciens: l'un, à tête d'homme, est un Gandharva; l'autre, à tête de cheval, est un Kinnara.

Fragments de chars représentant diverses divinités 4° rayon. brâhmaniques.

Deux statues de bronze représentant des musiciens Au dessus de la célestes. Celui de droite a une tête de cheval; c'est un vitrine.

Kinnara, musicien du paradis de Kouvéra (Kuvera), dieu des richesses. Celui de gauche, à tête d'homme,

DRA, demeure des héros.

Peinture javanaise, sur coton, représentant l'assaut donné à la ville de Lankâ (Ceylan) par les troupes des singes et des ours, alliés du dieu Râma.

est un Gandharva, musicien du Svarga, paradis d'In-

### Vitrine 2.

#### VICHNOU ET LAKCHMI

Rayon du bas.

Statuettes de bronze, images de Vichnou (Visnu) sous sa forme divine. Vichnou est une ancienne divinité solaire (le mythe des Trois pas de Vichnou dans le Rig-Véda). Dieu suprême des Vichnouites (une des deux grandes sectes brâhmaniques), seconde personne de la Trimourti, il est créateur, conservateur et destructeur du monde, âme universelle, présent en tout et partout, omnipotent, omniscient, protecteur du sacrifice. Il a quatre bras. Ses attributs habituels sont: la conque, le disque (soleil ou foudre, suivant les circonstances), la massue, la fleur de lotus, et, quelquefois, l'arc et le sabre. On le représente, tantôt debout sur un lotus, tantôt couché sur le serpent Cécha (Césa) ou Ananta, symbole de l'infini, roi des serpents Nâgas, tantôt assis sur un lotus, sur un trône, ou sur un char traîné par l'homme-oiseau Garouda, ou porté sur les épaules de cet être fantastique. Assis, il a presque toujours à ses côtés son épouse Lakchmî. Debout, il est souvent entre les deux déesses Lakchmî et Satyabhâmâ. Le plus souvent le serpent Cécha lui fait une sorte de dais avec ses sept têtes.

A remarquer: Trois grandes statues de bronze antique représentant VICHNOU, LAKCHMÎ et SATYABHÂMÂ, trouvées à Tiroubané dans l'Inde française.

Vichnou, dansant dans une attitude qui est habituellement réservée à Çiva. — Fragment de char.

2º rayon. Morceaux de char : LAKCHMî, à deux et à quatre bras.



VICHNOU

Bronze.

VICHNOU ARDHA-NARÎ, moitié homme et moitié femme. Cette image est habituellement celle de Civa Ardha-narî, et ce pourrait bien être par une erreur du sculpteur que les attributs de Vichnou lui auraient été donnés; le taureau qui l'accompagne semble appuyer cette hypothèse.

Vichnou, assis entre Lakchmi et un Richt barbu qui pourrait bien être Brahmâ, accompagnés de serviteurs et d'adorateurs parmi lesquels figure un singe.

Deux fragments de char : Kama, dieu de l'amour, à cheval sur un perroquet et tirant de l'arc, Sa flèche est armée d'une fleur de lotus en guise de fer. Kâma est fils de Vichnou et de Lakchmî. Quelquefois aussi on le dit le premier né des dieux.

Nombreuses statuettes de bronze et de grès de LAKCHMî et de Satyabhâmâ (cette dernière, incarnation de Lakchmî et femme de Krichna, se reconnaît parce qu'elle tient le lotus de la main gauche). Comme Aphrodite, Lakchmî est née de l'écume de l'océan. Elle devrait avoir quatre bras, symboles de sa puissance, mais on ne lui en donne habituellement que deux, par raison d'esthétique. Une de nos statuettes la représente cependant avec quatre bras et tenant deux lotus. On assimile aussi Lakchmî aux déesses de la terre, ainsi que le montre une statue de bois, placée au milieu du rayon, qui tient une gerbe d'épis dans la main gauche et un anneau ou un chapelet dans la droite.

Statuettes de bronze : Lakchmî, tenant Kâma sur ses genoux.

3º rayon. Fragments de chars : Images diverses de Lakchmi et de Vichnou

Incinération d'une femme à Bombay. — Peinture de Au dessus de la vitrine.

## Vitrine 3.

#### AVATARS DE VICHNOU. — KRICHNA

VICHNOU a été souvent obligé de descendre sur la Rayon du bas. terre, sous une forme matérielle, pour protéger le monde et les hommes. Ces incarnations ont reçu le nom d'Avatárs (avatára, « descente »). Il y en a dix principaux :

1º Incarnation en poisson, MATSYA, pour sauver du déluge Manou, le père du genre humain (corps d'homme terminé par une queue de poisson);

2º En tortue, Koûrma (Kûrma), pour servir de base au mont Mérou lorsque les dieux baratèrent l'océan (corps d'homme se terminant en carapace de tortue);

3º En sanglier, Varâha, pour retirer la terre du fond de l'abîme des eaux et tuer le démon Hiranyaksha (homme à tête de sanglier);

4º En homme-lion, NARA-SIMHA, afin de détruire Hiranya-Kaçipou, roi des démons Daityas, qui avait obtenu de Brahmâ le privilège d'être invulnérable pour les dieux, les hommes et les animaux; aussi Vichnou est-il obligé pour en venir à bout de prendre une forme qui réunisse le dieu, l'homme et l'animal (homme à tête de lion);

5° En nain, VAMANA, pour ravir l'empire de l'univers à Bali, roi des Daityas, qui avait conquis les trois mondes et menaçait le pouvoir des dieux;

6º En PARAÇOU-RAMA (Paraçu-Râma), Râma à la hache, pour détruire la race des Kchatriyas révoltés contre les Brâhmanes;

7º En RÂMA-TCHANDRA (Râma-Candra), pour détruire les démons Râkchasas (ogres) de Ceylan;

8º En KRICHNA (Krsna), pour délivrer l'Inde de la tyrannie du roi Kamça (voir deuxième rayon), ou bien — quand Krichna est considéré, non comme une incarnation, mais comme une véritable manifestation divine — en BALA-RÂMA, frère et compagnon d'aventures de Krichna;

9° En BOUDDHA, pour hâter la ruine des impies en les incitant à mépriser les Védas et les dieux et à négliger le sacrifice (manque);

10° En cheval blanc, KALKÎ ou KALKÎN, pour détruire le monde, quand le mal sera venu à son comble, et le reconstituer de nouveau.

Au fond: Fragment de char: VICHNOU-NARASIMHA, à tête de lion et à huit bras, armé de la conque et du disque, déchirant avec ses ongles le corps d'Hiranya-Kaçipou.

Fragment de char : RÂMA-TCHANDRA, entouré de serviteurs, d'ours et de singes.

Beau bas-relief de basalte représentant BALA-Râma, à quatre bras, debout entre deux apsaras.

2º rayon.

RÂMA-TCHANDRA (Râma-Candra), tirant del'arc, porté par Hanouman, le dieu-singe; joli bois noir sculpté,

Fragment de char : BALA-RÂMA, à quatre bras, armé du coutre de charrue et de la massue, et appuyé contre un lion à tête d'éléphant.

KRICHNA-GOVINDA (Krsna-Govinda, ou berger), jouant de la flûte et entouré de vaches et de veaux. — Fragment de char.



Vichnou-Narasimha Fragment de char.

RADHA, déesse de l'amour, maîtresse préférée de Krichna, debout sur un éléphant et tenant un perroquet sur son poing gauche. - Char de Karikal.

Figurines de bronze, de cuivre et de pierre représentant Krichna (Krsna) sous ses différentes formes.

KRICHNA enfant, dans un panier ou un van, porté par Vasoudéva, son père, de l'autre côté de la rivière Yamounâ (Jumnâ), pour échapper au massacre des enfants mâles ordonné par le tyran Kamça. Légende qui rappelle la Fuite en Égypte et le massacre des Innocents

KRICHNA allaité par sa mère Dévakî.

KRICHNA enfant (Krsna-Gopala), se livrant à divers jeux ou terrassant le serpent Kâliya, qui désolait les bords de la Yamounâ (mythe d'Héraclès). - A remarquer : joli bronze detype indo-grec trouvé à Mathourà.

Statuettes représentant KRICHNA-GOVINDA, jouant de la flûte en gardant les troupeaux du berger Nauda (Apollon chez Admète et Orphée). Au premier rang se trouve un curieux bronze, très ancien, enrichi de rubis. Au fond, figure informe, en carton peint, de KRICHNA-DJAGANNATHA, image de la célèbre statue de pierre du temple de Djagannâtha (vulgairement, Djagernaut), sculptée par le dieu Vicvakarman, l'Héphaistos indou, à la requête du roi Indra-dyoumna, pour le tombeau de Krichna, tué par un chasseur. Cette statue resta inachevée par suite de la curiosité indiscrète du roi, qui voulut la voir avant qu'elle fût terminée. Néanmoins, Brahmâ lui donna une âme et des yeux. Légende évidemment faite après coup pour expliquer la grossièreté de l'image.

Fragments de char représentant diverses formes de 3e rayon. VICHNOU.



Statuette de bronze, incrustée de rubis.

MOHINÎ, métamorphose de Vichnou en femme pour séduire les *Daityas*, démons ennemis des dieux, et leur reprendre l'*Amrita* (amrta. « breuvage d'immortalité, *ambroisie* ») dont ils s'étaient emparés. — Char de Crîringham.

Images diverses de Krichna en bronze et en grès.

Au dessus de la Intérieur du temple çivaïste de Poûna. — Peinture vilrine. de Félix Régamey.

# Vitrine 4. ÇIVA ET SES ÇAKTÎS

Partie droite, Fragment de char: ÇIVA et PÂRVATÎ, assis sur le rayon du bas. taureau Nandi. Çiva a quatre bras et porte le daim et la massue. Devant le taureau, trois personnages.

— Çiva, troisième personne de la Trinité indoue, personnifie le principe destructeur de la nature. Pour ses adorateurs, les Çivaîtes, il est le dieu suprême, créateur du monde, âme universelle; il guérit tous les maux; il efface les péchés; tous les dieux, même Vichnou et Brahmâ, sont des émanations de lui. On lui donne habituellement les noms de Mahâ-déva, « le grand dieu », de Bhaïrava, « le terrible », et de Mahâ-Kâla, « le Grand Temps ».

ÇIVA, à quatre bras, portant un daim et une massue, assis sous une arcade flamboyante. — Beau bronze ancien.

ÇIVA et PÂRVATÎ, sur le taureau Nandi; statuette de grès.

Vîra-BHADRA, à quatre bras, armé d'un arc, d'une flèche, d'un sabre et d'un bouclier; debout. à gauche,



ÇIVA ET PÀRVATÎ Fragment de char,

Dakcha (Dahsa) à tête de bélier. Forme prise par Çiva pour détruire le sacrifice offert à tous les dieux par le richi (rsi) Dakcha, qui l'avait volontairement oublié. Vîra-bhadra massacra les assistants, dispersa les dieux et trancha la tête de Dakcha, qui fut consumée dans le feu du sacrifice. Cependant, à la prière de sa femme Sâuî, fille de Dakcha, Çiva lui rendit la vie en remplaçant sa tête brûlée par celle d'un bélier.

— Bronze ancieu.

Lingas, symboles de Çiva en tant que dieu de la génération, en bronze, en marbre et en pierre.

2º rayon.

ÇIVA-PANTOHAMOUKHA (*Panca-mukha*), ou « à cinq visages », forme la plus habituelle de Çiva. Il a dix mains armées de ses attributs ordinaires. — Fragment de char.

Çıva à tête de taureau. — Char de Çrîringham. Vîra-bhadra; jolie figurine en cuivre doré.

Deux plaques de bronze, paraissant très anciennes à leur usure, représentent ce même personnage.

KANDARAO et MALSARA, ou *Çiva* et *Párvatî* représentés sous la forme d'un guerrier à cheval avec une femme en croupe, dans une série de figurines de cuivre très usées d'un aspect tout à fait archaïque.

Partie gauche.

Les ÇAKTÎS DE ÇIVA. — La ÇAKTÎ est l'énergie agissante de la divinité que l'on représente sous la forme de décsses. Ce terme s'emploie maintenant exclusivement pour les énergies dont on a fait les épouses de Çiva. Il y a un grand nombre de ces Çaktîs, mais elles se ramènent généralement aux sept types principaux des épouses de Çiva, personnifications des forces de la naturé. Le culte des Çaktiş a pris un tel développement qu'il remplace presque partout celui du dieu lui-même.

Pârvatî, à huit bras, coiffée d'une couronne de Rayon du bas. plumes. — Char de Karikal.

Kâlî, « la Noire », à huit bras armés. — Char de Çrîringham.

Peinture sur toile: Parvatí, assise sur un lion blanc. Elle a quatre bras armés d'un arc, d'une flèche, de la conque et du disque.

Statuette, terre cuite peinte; PRITHIVÎ, déesse de la terre (se confond avec Pârvatî), aussi épouse de Çiva Elle a quatre bras et le corps vert. Une femme est à genoux à côté d'elle.

Plaque de terre cuite peinte. Prithivî, à quatre bras, debout sur un tigre qui tient un serpent dans sa gueule.

Pârvatî, à quatre bras, la tête surmontée d'un linga.

— Bronze.

Dévî, « Déesse », nom collectif des épouses de Çiva, assise sur un lotus entre deux éléphants. — Marbre peint.

Ardha-Narî, « moitié femme », image du Çiva 2º rayon. androgyne, homme du côté droit, femme du côté gauche. Il est appuyé contre un taureau et un paon.

— Fragment de char.

Figurine de terre cuite peinte: Kâlî (une des formes de Pârvatî et Prithivî), déesse de la destruction, au corps bleu, à quatre bras, tenant un sabre et une tête coupée. Elle a autour du cou un collier de têtes humaines et foule aux pieds un guerrier terrassé.

Statuette de bronze sur un socle carré en bois sculpté : Kâlî, à quatre bras, assise sur un lotus.

MAHÂ-KÂLÎ, «la Grande Kâlî», déesse à figure horrible, tirant la langue, coiffée de serpents, les mamelles pendantes et les doigts armés de griffes.—Bronze.

Groupe en ivoire: Dourgâ (Durga), à dix bras, armée du disque, du harpon, du trident, du sabre, d'une flècine,



Dourgâ victorieuse Groupe d'ivoire (N° 2264). d'un arc, d'un bouclier, d'un lacet, d'une sonnette et

d'un poignard, coiffée d'une couronne de plumes. Son pied droit repose sur le dos d'un tigre qui enfonce ses griffes dans le poitrail d'un busse décapité, d'où sort, sabre en main, le géant Mahichàsoura. A droite, Skanda sur un paon; à gauche, Ganéça sur son rat. De chaque côté, une femme: l'une tenant des sleurs, l'autre une mandoline. — Cette scène est fréquemment reproduite. C'est le fait le plus important de la légende de Dourgâ.

Autres images de Dourga et de Kâlî, d'aspect très archaïque, en cuivre et en bronze.

Diverses images du dieu ÇIVA; fragments des chars 3º rayon. de Karikal et de Çrîringham.

Kâlî, dans l'attitude du combat; beau fragment de char d'une allure remarquable.

Statuettes de Kâlî et de Dourgâ en cuivre, en bronze et en grès.

Série de petites figurines de cuivre, de bronze, et une en argent, représentant Anna-Pournâ-Dévî, déesse de la richesse, assise sur un lotus et tenant en mains une grande cuillère à pot. Cette déesse est une forme de Kâiî, ou, selon quelques auteurs, de Dourgâ.

Petits morceaux de chars: images diverses de ÇIVA 4º rayon. et de PARVATÎ.

Vue de la cour intérieure d'un temple brâhmanique Au dessus de la du sud de l'Inde. — Peinture attribuée à Élie de Beaumont.

Pârvatî, debout entre deux tigres. Elle a quatre A gauche de la bras et tient Ganéça, un Linga, un chapelet et un vitrine. vase à sacrifice. — Marbre print.

Fragment de char: Deux personnages qui se tiennent par le bras et semblent danser. — Sujet indéterminé.



Brâhmane çivaïte Peinture de Félix¶Régamey.

vitrine.

Brâhmane civaite de Colombo (Ceylan) en tenue A droite de la de prière. - Tandis que dans certaines religions les prêtres s'habillent et se couvrent d'ornements pour célébrer les rites, dans d'autres, comme chez les Brâhmanes, les Djains et les anciens Égyptiens, le sacerdoce s'exerce nu, vêtu seulement du langouti. - Peinture de Félix Régamey.

TRIMOURTI ou Trinité brâhmanique: Brahmâ, Vichnou et Çiva réunis dans un seul corps à trois têtes.

La place d'honneur donnée à Civa (au milieu) et la présence du taureau Nandi indiquent que ce monument est civaïque. - Marbre peint.

# Vitrine 5.

Reproduction en moelle d'aloès des quatre enceintes intérieures du temple appelé le grand Crîringham. Ce temple, situé dans l'île du même nom, se compose en réalité de sept enceintes séparées par autant de cours.

### Vitrine 6.

Trois réductions de temples brâhmaniques en moelle d'aloès. La plus grande représente le temple dit le Petit Crîringham.

# Vitrine 7.

Reproduction en bois de teck du célèbre temple de Djagernaut (Jagannâtha), un des sanctuaires du culte de Krichna et renfermant la fameuse idole du même nom.

D-X-4



ÇIVA TANDAVA Bronze indien.

#### DEUXIÈME SALLE

Belle statue de bronze ancien: ÇIVA, au milieu Au milieu de d'un cercle de flammes, dansant la danse Tândava sur la salle. le corps du démon Tripourâsoura (Tripurâsura), possesseur d'une cité aérienne brûlée par les dieux. — Victoire du soleil sur le nuage. — Le dieu a quatre bras et tient: AGNI ou le feu, un tambour, un serpent enroulé autour d'un de ses poignets. Sur les tresses flottantes de sa chevelure se voient: à gauche, un serpent Nâga, à droite, la déesse du Gange, GANGÂ. Un croissant de lune orne sa tête. Il porte un collier et des bracelets. Le cordon brâhmanique flotte sur son torse

BHIKCHOU (Bhiksu), moine bouddhiste de Ceylan, Autour de la vêtu de la robe (sangati) et du manteau (outtarasangati) de cotonnade rouge-brun. — Mannequin.

Statue de grès, représentant la déesse çivaïte Prithivî, tenant dans ses bras le Bouddha naissant. Cette belle pièce vient des environs de Baroda.

Fragment de sculpture en grès, provenant de Bénarès. NANDI, le taureau blanc consacré à Civa, — Grès.

### Vitrine 8.

#### GANÉÇA ET KARTTIKÉYA

Ganéça, dieu de la sagesse, protecteur de la science *Partie gauche*, et de la littérature, fils de Çiva et de Pârvati. On le *rayon du bas*, représente avec un gros ventre, quatre bras et une

7

tête d'éléphant à une seule défense; l'autre est coupée presque au ras de la bouche. C'est Paraçou-Râma qui la lui coupa, dit-on, dans un combat singulier. Suivant une autre légende, Ganéça se l'arracha lui-même et s'en servit en guise de style pour écrire le Mahâbhârata. Ses attributs sont: la conque, le disque, la massue, la hache et quelquefois un lotus ou un fruit. Il est assis sur un rat géant, ou bien le rat est à ses côtés. Dans l'Inde du Sud, on le nomme Poléar, et il a la charge de la garde des portes des villes. Dans ce rôle, il a souvent quatre têtes. Ici, il tient par extraordinaire un serpent dans sa seconde main droite. — Fragment de char.

Statue de granit de Ganéça qui tient le disque, la conque, un chapelet et un fruit.

Une autre statue, en grès, lui fait tenir un panier de fruits dans sa seconde main gauche. Les attributs de droite sont brisés,

2°, 3°, 4° rayons.

Série de statuettes de Ganéça en bois et en pierre. Ganéça à dix bras, assis avec sa femme sur un rat géant. — Char de Çriringham. — Cette manière de représenter Ganéça est rare.

Statuettes et figurines de Ganéça en bronze et en cuivre, et une en argent massif, ornée au front d'une pierre précieuse.

Parlie droite, rayon du bas.

Fragments de char: Images de Ganéça et de Çiva, et, entre autres, un Çiva à cinq têtes.

Pârvarî, à quatre bras, tenant le feu, un tambour entouré d'un serpent, et jouant de la vina, debout entre deux adorateurs difformes, probablement des Koumbhandas. — Char de Çrîringham.

ÇIVA, à quatre bras, debout à côté d'une déesse dont il caresse le menton de la main droite; peut-



Ganέςα Dieu de la science et de la littérature. Statuette d'argent massif.

être est-ce Oumâ, l'une de ses épouses, fille de l'Himâlaya, ou bien Mohinî, métamorphose de Vichnou en femme afin de séduire Çiva.

2º el 3º rayons.

Karttikéya, appelé aussi Skanda et Soubrahmanya, fils de Çiva, dieu de la guerre et de la planète Mars. Il n'a qu'une tête (il devrait en avoir six). De ses quatre mains, deux sont chargées de ses armes caractéristiques: le double vadjra ou foudre, et une sorte d'instrument formant trois losanges appelé velle(?). Derrière lui un paon, sa monture habituelle, tient un serpent dans son bec. — Beau bronze ancien.

KARTTIKÉYA, à six têtes et douze bras, perçant de sa lance un ennemi terrassé. — Grès.

Karttikéya, à six têtes et douze bras, armé du vadjra, de la velle et d'une lance, assis sur son paon entre deux femmes portant chacune un lotus. — Char de Çrîringham.

ÇIVA combattant, à huit bras, paré d'une guirlande de sonnettes et tenant un guerrier embroché sur son trident. — Fragment de char.

Série de statuettes en pierre et en bronze représentant KAKTTIKÉYA, soit avec six têtes, soit avec une seule.

# Vitrine 9.

### HANOUMAT ET GAROUDA. — CULTE BRÂHMANIQUE

Parlie droite, Statue de marbre peint: HANOUMAT ou HANOUMAN, rayon du bas. le dieu-singe, fils du vent, allié du dieu Râma (sep-

tième incarnation de Vichnou) dans sa guerre contre Râvana, roi des Râkchasas (démons anthropophages) de Lanka ou Ceylan. — Hanoumat a un corps d'homme avec la tête et la queue d'un singe; sa face est rouge. Il tient habituellement une massue dans sa main droite, et, sur la gauche, le mont Himâlaya ou Himavât qu'il déracina et apporta au camp de Râma pour guérir les blessés avec les herbes miraculeuses qu'il produisait.

Statuettes et figurines de bronze et de cuivre représentant HANOUMAT.

Groupe en bronze: Râma-Tchandra et Sîtâ, assis; devant eux, HANOUMAT et un courrier semblent rendre compte d'une mission.

Figurines d'HANOUMAT en cuivre et en bronze.

2º rayon.

Une peinture sur bois le représente franchissant d'un bond le détroit qui sépare Ceylan de la terre ferme pour reconnaître, avant l'assaut, les abords de la place. C'est dans cette expédition que, pris par les Râkchasas, il fut sur le point d'être mis à mort. Déjà ses ennemis avaient mis le feu au bout de sa queue. Par un effort prodigieux, il rompt ses liens, s'échappe et, avant d'aller rejoindre ses amis, incendie la cité de Lankâ en promenant dans ses palais sa queue enflammée.

Scène d'adoration du LINGA: Brahmâ, à quatre Partie gauche, têtes et à quatre bras, se tient debout, la main droite rayon du bas. posée sur un Linga. A sa gauche, on voit Sarasvatî jouant de la vina. - Char de Crîringham.

OBJETS SERVANT AU SACRIFICE DU-MATIN. - Le sacrifice du matin (Sandhyá matinale) est le plus important des trois sacrifices quotidiens. Son acte principal est l'allumage (maintenant le rallumage) du feu sacré, qui doit briller à la minute précise ou le soleil



Brahmâ adorant le linga Bois sculpté du char sacré de Çrîringham.

(feu du ciel) paraît à l'horizon. Tout d'abord le brâhmane se purifie par un bain (sandales employées au sortir du bain); puis il se fait des onctions de cendre et s'imprime sur le front, les bras, la poitrine, les stigmates sectaires (matrice en bronze de stigmate vichnouite en forme de conque) avec de la cendre ou de la poudre de bois de santal (boîte en cuivre pour la poudre de santal). Il prononce ensuite le vœu d'accomplir le sacrifice matinal et



Conque de Vichnou Stigmate vichnouiste.

adore les objets dont il va se servir (vase à eau, conque et sonnette sacrée). Une fois allumé, le feu est nourri au moyen de libations de soma (mortier pour écraser la plante de soma et vase en cuivre pour opérer le mélange, du jus de soma avec du lait) et de beurre clarifié (cuillère à beurre). Quand il a pris suffisamment de force, on purifie le feu sacré au moyen de libations d'eau du Gange (flacon en cuivre surmonté d'une figure de Nandi drotégé par le serpent Çécha), que l'on verse goutte à

goutte à l'aide d'un vase plat en bronze ou cuivre (argha-pdlra) muni d'un goulot en forme de tête de taureau. Ensuite, on encense le feu sacré en brûlant de la poudre de santal sur une petite cuillère plate dont le manche figure un poisson; et enfin on fait une offrande de riz et de poudre de santal contenus dans un vase en cuivre, à deux compartiments, ressemblant assez à un bateau.

2º rayon. Trois scènes d'Adoration du Linga; fragments de chars.

Linga, au pied d'un arbre sur lequel s'est réfugié un homme poursuivi par un tigre : Légende du chasseur sauvé par sa dévotion au Linga. — Char de Karikal.

Figures en bois et en terre cuite représentant des brâhmanes et des ascètes brâhmaniques: le plus grand est un *Sannyasi*.

BAYADÈRE. — Jolie figurine de terre cuite moderne. Statuettes de GAROUDA (Garuda), roi des oiseaux, monture de Vichnou. On le représente avec un corps d'homme, une tête ou un bec d'aigle (ou bien un nez fortement aquilin), des ailes et des serres d'aigle. Le plus souvent il est debout ou agenouillé, les mains jointes, dans une posture d'adoration.

Un joli petit groupe en grès représente Garouda portant Vichnou sur ses épaules.

3º rayon. Morceaux de chars décoratifs.

### Vitrine 10.

## OBJETS DU CULTE BRÂHMANIQUE

Grand TCHAKRA (Cakra) ou disque, arme et sym- Partie verticale, bole de Vichnou. Cet objet représente ou la foudre ou le disque enflammé du soleil; c'est cette dernière attribution qui est adoptée actuellement. — Bronze, trouvé à Tiroubané.

Ornement d'autel, en bronze, soleil entouré de la lune et des sept planètes, et ressemblant d'une façon curieuse à un ostensoir

Chandelier à dix branches consacré à ÇITALÂ, déesse de la variole. — En temps d'épidémie, on allume ses dix bougies parfumées pendant les cérémonies faites en l'honneur de Çitalâ. — Bronze.

PORTEUSES DE BASSINS (lampes de temples). La plus grande a été identifiée — par erreur, croyons-nous — avec Pârvatî, et le bassin qu'elle porte à la Yônî. — Bronzes et cuivres.

Éléphant adorant le *Linga*. — Les Indous considérent l'éléphant comme le plus sage des animaux et lui prêtent des sentiments religieux. — Marbre noir.

Lampes de sanctuaire ornées de l'image de Dévî. 2º rayon.

· Collection de petites coupes à sacrifice servant principalement pour les offrandes de beurre clarifié.

Lotas, vases à eau dont se servent les brâhmanes.

- Bronze et cuivre.

Coupe en corne de rhinocéros ornée, à l'intérieur, de l'image de Vichnou porté par Garouda, et, à

7.

l'extérieur, de médaillons en bordure représentant les principales divinités indoues.



ÉLÉPHANT ADORANT LE LINGA Marbre poir indien.

Vases et coupes à offrandes de Ceylan. — Métal blanc.

Peintures indiennes représentant :

Partie plate.

Le Sacrifice du matin, personnifié en une divinité rouge (AGNI), dans un char attelé de deux béliers blancs.

Le Sacrifice du soir : personnage noir traîné par deux taureaux noirs.

Le Barattement de l'océan par les dieux et les démons réunis, afin d'en extraire l'amrêta ou ambroisie.

Femme indienne adorant le Linga.

Femme ascète, assise sur une peau de tigre; c'est peut-être la pénitence de Pârvatî.

ÇIVA ascète adoré par PÂRVATÎ.

Petites coupes à sacrifice, boîtes à cendres, etc.

Album de peintures, exécutées par un artiste indou, représentant les principales scènes de la légende de Krichna.

## Vitrine 11.

#### OBJETS DU CULTE BRÂHMANIQUE

Collection de sonnettes sacrées, dont plusieurs ont Partie verticale, pour manche une image de Garouda et d'Hanou- der rayon.

MAT accolés dos à dos. — Cuivre.

Collection de *Srowas* (sruva) ou cuillères à sacrifice servant à faire des libations de beurre clarifié.

Spatules pour faire brûler des parfums. L'une d'elles a la forme d'un poisson tenant en bouche un plateau.

Matrices à *stigmates*: pieds de Vichnou, conque, palme, etc.; cuivre.

Figurines de pierre, de bronze et de cuivre, repré-

sentant le taureau blanc à bosse, appelé NANDI, monture et symbole de Çiva.

NAGA NANDI LINGA, ou Linga protégé par le *Nága* (serpent) à cinq têtes et adoré par le taureau *Nandi*. — Cuivre.

2º rayon. Coupe à bec, montée sur pied, servant aux libations d'eau. — Bronze.

Argha-pátra, en forme de bouton de lotus allongé, servant aux libations de lait. — Bronze.

Boîte à cendres, à six compartiments, ornée de paons. — Cuivre.

Lampe d'autel, en bronze.

Perroquets et poisson servant à contenir la poudre Dakchiná (daksiná). — Bronze.

Lotas, vases brâhmaniques à eau. - Bronze.

Coupes en cuivre pour préparer des libations.

Sphère ajourée en cuivre, pour les offrandes de fleurs.

Série de peintures indiennes sur verre représentant: Çiva, Ganéça, Hanoumat, Garouda, Vichnou-tortue, Vichnou-sangliér, Viciinou-lion, Paraçou-Râma, Bala-Râma, Krichna, Kâma.

Partie plate.

Manuscrits indiens sur feuilles de palmier.

Manuscrit du Mânava Dharma Çâstra ou Lois de Manou, écrit tout entier de la main d'Auguste Loise-leur Deslongchamps, premier traducteur de cet ouvrage.

Livres sacrés des Sikhs.

Chapelets çivaïques.

Bijoux indiens.

Raquette, instrument utilisé dans la musique religieuse,

Petit bassin de bronze, à bords gaufrés, nommé

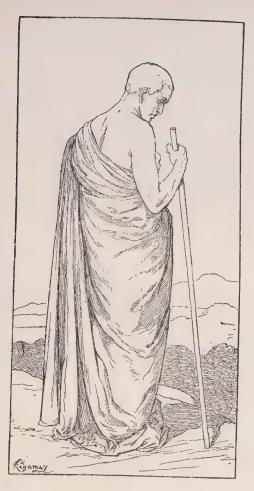

Moine bouddhiste de Ceylan Peinture de Félix Régamey.

Vichnou Pantchayet, dans lequel on place les images de Vichnou pour les layer.

Monnaies anciennes de Ceylan,

Chapelets bouddhiques.

Entre les fenêtres à droite.

Bas-relief en terre cuite peinte : KRICHNA vainqueur du serpent Kâliya.

A gauche.

Bas-relief en terre cuite peinte : Râma-Tchandra et Sîta portés par Hanoumant.

Внікснои, moine bouddhiste de Ceylan. - Peinture de Félix Régamey.

### Vitrine 12.

#### DJAINISME ET BOUDDHISME

Partie droite rayon du bas.

Bas-relief, pierre calcaire: VRISHABHA (Vršabha), le premier Tirthakara, ou Djina, des Djains, nu, debout entre deux serviteurs, ou adorateurs, porteurs de chasse-mouches. A sa gauche, trois et, à sa droite. quatre figures assises représentent soit les principaux dieux, soit les sept planètes, soit les sept étoiles de la Grande-Ourse. Au-dessus, deux figures volantes et deux ornements symboliques. Sous ses pieds, un taureau couché devant un petit monument en forme de pomme de pin, et adoré par deux personnages. - Le taureau est consacré à Vrishabha, qui avait, dit-on, une figure de cet animal empreinte sous la plante des pieds.

Statuette de bronze représentant un Tirthakara nu, la tête ceinte d'une auréole, assis, les jambes croisées, sur un trône surmonté d'un dais ou parasol

à trois étages et flanqué d'un lion et d'un éléphant. Il a la posture de la méditation, c'est-à-dire les deux mains posées l'une sur l'autre, la paume en dessus. Autour de lui, quatre divinités. A droite et à gauche, un personnage nu entouré des replis d'un serpent. Dans les airs, deux génies portant des guirlandes de fleurs. Sur le devant du socle, un symbole méconnaissable; derrière, une inscription en vieux sanscrit. — Le symbole du socle peut être ou une tortue, emblème de Mounisouvrata, le vingtième Tîrthakara, ou un dauphin (makara) emblème de Poushpadanta, le neuvième de ces saints personnages.

Statuette, marbre blanc, très ancienne; Brahmâ, à quatre têtes barbues et à deux bras seulement, complètement nu, assis les jambes croisées, tenant un vase et un anneau (ou peut-être un chapelet).

ÇITALA, le dixième Tîrthakara des Djains, reconnaissable au *grivatsa* en forme de trèfle qui orne sa poitrine. — Pierre noire.

Photographies de temples djains.

Le Bouddha, Çâkya-Mouni, assis, les jambes croi- Partie gauche. sées, sur le serpent Moutchalinda. — Pierre dorée, probablement cambodgienne.

Le Bodhisattva Avalokitêçvara tenant deux lotus. — Fragment d'un haut-relief de grès provenant de Bénarès.

Dieu et déesse bouddhistes; calcaire de Bénarès.

Chapelle de bois peint rensermant un Bouddha 2º rayon. couché, de travail très grossier, provenant de l'île de Ceylan. Cette image représente l'entrée de ÇÂKYA-MOUNI dans le Nirvâna.

Photographies et photogravures de monuments bouddhistes.



VICHNOU PORTÉ PAR GAROUDA Bois peint de Bâli,

Fragment de char représentant le BOUDDHA ÇÂKYA-Mouni en tant qu'incarnation de Vichnou.

Terres cuites enluminées : Bouddha tenant un vase de fleurs

CIVA bouddhique, à huit bras, armé d'un trident. - Bronze.

VICHNOU bouddhique; la conque et le disque servent d'ornements à son aurcole. - Bronze.

Tête de BOUDDHA, en grès, provenant d'Ellora.

BOUDDHA ASCÈTE trouvé à Sikri (photogravnre); l'original est au Musée de Lahore.

CAKYA-MOUNI dans l'attitude de la prise à témoin; par extraordinaire, il est coiffé d'une couronne. -Petite statuette de bronze.

Avalokitėcvara debout, tenant un lotus et une bouteille. - Bronze.

L'Arbre du Bouddha Çâkya-Mouni, à Kandy Au dessus de la (Ile de Ceylan). - C'est une espèce de figuier dont chaque feuille se termine par un fil. L'arbre qui est représenté est une bouture de celui sous lequel Çâkyamouni opéra sa transfiguration d'homme en Bouddha (arbre Bô des Bouddhistes). - Peinture de Félix Régamey.

vitrine.

# Vitrine 13.

#### JAVA

L'île de Java a été de bonne heure envahie par les Indous, qui y ont porté leur art et leur religion : le . Bouddhisme, à ce qu'il semble, s'y est implanté d'abord, puis a été remplacé par l'Indouisme qui ne l'a cependant pas supprimé tout à fait. Les monuments que l'on découvre à Java appartiennent à ces deux religions, et souvent à toutes deux à la fois.

Partie droite.

Bijoux javanais en or, en argent et en cuivre.

Collection de Marionnettes articulées, qui servent à représenter, en ombres chinoises, des mystères et des drames religieux. Cette série se rapporte à un drame tiré du Rămâyana.

Partie gauche.

Deux statues javanaises en pierre calcaire fortement endommagées :

ÇIVA, à gros ventre, tenant un lacet; un trident et une massue. A côté de lui, un personnage ou animal méconnaissable;

VICHNOU, ou bien BALA-Râma, à quatre bras, tenant la massue, la conque et le disque. A sa droite, un singe accroupi.

Photogravure d'une magnifique statue du Dhyâni-Bodhisattva Mandjougrâ, dieu de la science, dont l'original est au Musée de Berlin.

Statuettes de bronze représentant des divinités brâhmaniques et bouddhiques et deux ou trois personnages royaux.

Statue de bois peint : Vichnou, armé d'une massue, monté sur les épaules de Garouda ; provenant de l'île de Bâli. — Les spécimens des divinités de Bâli sont fort rares.

Au dessus de la Pèlerinage au temple de la DALADA ou « Dent vilrine. relique du Bouddha Çâkya-Mouni ». — Peinture de Félix Régamey.





TCHAN-RÉSI Dieu protecteur du Tibet. Cuivre doré.

#### TROISIÈME SALLE

# TIBET, MONGOLIE ET CHINE SEPTENTRIONALE

#### LAMAISME

## Vitrine 14.

Rayon du bas. Coussins et écharpes (khatas) ayant servi à la cérémonie lamaïque célébrée au Musée Guimet le 27 juin 1898.

Feuilles d'un manuscrit tibétain écrit en or sur papier noir.

Inscriptions, sur pierres et sur cornes, de la prière sacrée : Om mani padmé houm.

Cymbales employées surtout pendant les processions.

Partie gauche. Drapeaux de prière avec figure du cheval aérien Loung-rta.

2º rayon. Le Mandala de l'Univers. Au milieu d'un socle cylindrique en cuivre doré, se dresse le Mont Mérou (Rgyal-po Ri-rabs)<sup>4</sup>, sur les flancs duquel s'étagent de petites maisonnettes représentant les diverses demeures des dieux. Autour de la circonférence du cylindre, se trouvent douze maisonnettes du même genre, dont les

r. Les lettres en italiques dans le corps des mots en caractères ordinaires, ou vice-versa, sont des lettres muettes qui ne se prononcent pas.

quatre plus grandes figurent les quatre grands continents et les huit plus petites les continents satellites. Entre ceux-ci et le Mérou sont disposés, en cercles : les quatre trésors du monde, les sept choses précieuses; les huit déesses nières; le vase d'Amrita; le soleil et la lune, et trois Bouddhas protecteurs du monde. Cet objet sert à l'offrande de l'univers entier que les Lamas consacrent aux Bouddhas chaque matin.

Morceau d'ardoise où sont gravés au trait, presque sans relief, TCHAN-RÉSI (Spyan-ras-gjigs, figure du milieu), JAM-YANG (Jam-pahi-diyangs, à droite) et TCHAKDOR (P'yag-na-rdo-rje, à gauche).

SMAN-GYI-bla BÉDOURYA-hi OD-KYI rGYAL PO (Vai- 3° rayon. durya-Buddha), le principal des Bouddhas de médecine, entouré de Bouddhas, de Bodhisattvas et de dieux; vieille peinture tibétaine sur toile.

Portoir d'offrandes et vases à eau en argent et en bronze.

Tiare en filigrane d'argent et pierres fausses, provenant de Sikkhim.

Ustensiles divers à l'usage des lamas.

Objets du culte (2º ray.) et gâteaux d'offrandes (3" ray.) ayant servi à la cérémonie lamaïque du 27 juin 1898.

Masques employés dans les représentations de drames religieux.

Vieille peinture représentant un Mgon-po, génie protecteur de la religion, foulant un cadavre sous ses pieds.

Le Tsanit-Khanpo-Lama Agouan Dordji célébrant Devant la fenêtre, un office lamaïque au Musée Guimet le 27 juin 1898 pastel, de M. Félix Régamey.

Partie droite 2º et 3º rayons.

# Vitrine 15. DIVINITÉS LAMAIQUES<sup>1</sup>

Partie verticale: rayon du bas, à gauche.

Groupe des RGYAL-BA RIGS-INGA (Dhydni-Buddhas) ou « Bouddhas de contemplation ». — RNAM-PAR SNANG-mZAD (Vairocana), premier des Bouddhas de contemplation, sous sa forme orthodoxe (terre cuite dorée) et sous sa forme tântrique (bronze).

OD-dPAG-MED (Amitábha), personnification de la charité, inspirateur de Çâkya-mouni et président de la région funéraire de l'Occident ou paradis de Dévatchan, un svastika gravé sur la poitrine, les mains posées l'une sur l'autre (geste de méditation) et tenant le pâtra ou bol à recevoir les aumônes; (forme orthodoxe). Cuivre.

RGYAL-PO TSHÉ-dPAG-MED (Amitáyus), personnification de la vie éternelle, tenant sur ses mains croisées le vase d'Amrita ou breuvage d'immortalité (forme tântrique du précédent); bronze enrichi de rubis.

Rïn-TCHHEN hBYOUNG-gNAS (Ratna Sambhava), re-connaissable par le ratna (joyau) qui orne le tapis de son trône; (forme tântrique). Bronze ancien.

MI-bskyod-pa (Aksobhya) tenant de la main gauche le pâtra et faisant avec la droite le geste de prise à témoin; un dorjé ou vajra orne le socle de son image; (forme orthodoxe). Cuivre.

<sup>1.</sup> Dans les éditions précèdentes de ce Guide, les divinités tibétaines avaient été classées d'après le système des Lanas de Pékin qui n'est pas complètement orthodoxe; le classement actuel nous a été expliqué par le Kanpo-Lama Agouan-Dordji.



OD-dPAG-MED Cuivre doré.



TSHÉ-dPAG-MED Bronze enrichi de rubis.



Rin-tchh'en-bbyoung-gnas Bronze doré.

RDO-RJÉ-SEMS-dPA (Vajrasattva), dans la même attitude, un dorjé posé devant lui; cuivre doré.

RDO-RJÉ-TCHANG (Vajradhara), les mains croisées sur la poitrine, tenant un dorjé et un drilbou ou sonnette; petite figurine de cuivre.

Ces deux personnages sont les manifestations tântriques de Mi-bskyod-pa.

Don-you bGroub-PA (Amogha-siddha), la main droite levée comme pour enseigner; (forme orthodoxe). Cuivre doré.

A droite.

Groupe des Sangs-rgyas ou Bouddhas, humains et imaginaires. — Ce groupe, très nombreux, comprend: Çârya-rouni dans ses sept attitudes, les sept Bouddhas ses prédécesseurs, les mille Bouddhas des Dix Mondes, les trente-cinq Bouddhas de confession, les sept Bouddhas de médecine ou Sman-bla.

ÇAKYA-THOUB-PA (Çûkya-muni) assis dans l'attitude de prise à témoignage; cuivre doré.

ÇAKYA-THOUB-PA, enfant, montrant d'une main le ciel et de l'autre la terre; cuivre.

RGYAL-BA RÎN-TCHHEN ZLA-BA (Ratna-candra), tenant le disque de la lune; bronze.

SMAN-GYI-BLA BÉ-DOU-RYAHI OD-KYI 1GYAL-PO. (Vaidurya), type des Bouddhas de médecine, tenant en main un fruit d'Aroura; cuivre.

Autre image du même Bouddha tenant une fleur à la place du fruit et le pâtra reposant sur sa main gauche.

2º rayon, à gauche.

Groupe des YI-DAM ou Protecteurs. — Divinités tutélaires du monde et des individus conçues sur le modèle des manifestations les plus démoniaques du Çiva bràhmanique, ils passent pour avoir une action



MI-bskyod-pa Cuivre doré.

toute puissante sur la destinée des êtres dans l'exis-



JIGS-BYED YAB-YOUM TCHHOUD-PA Cuivre.

tence actuelle et dans leur vie future. Les Dhyani-

droite.

Bouddhas et quelques Manouchi-Bouddhas, y compris les formes tântriques de Çâkya-mouni lui-même, font partie de ce groupe qui se compose cependant en majeure partie de divinités çivaïques, et a pour caractère distinctif l'adjonction d'une déesse ou Cakti au dieu représenté.

JIGS-BYED YAB-YOUM TCHHOUD-PA (Yâmantaka, « Vainqueur de la mort »), debout, foulant aux pieds des êtres terrassés. Il a 10 têtes (dont une de taureau) couvertes de couronnes, 34 bras et 16 jambes, et tient dans ses bras une déesse à trois, yeux parée d'une couronne de crânes. Jigs-byed est la forme tibétaine de Civa Mahâkâla ou Bhairava; statuette de cuivre.

DPAL-DOUS KYI hKHOR-LO (Kålacakra), à 4 têtes et 12 bras. Sa Youm a 8 bras. Statuette de culvre.

DPAL-hkhor-LO SDOM-PA (Camvara), à 4 têtes, 2 bras et 2 jambes. Bronze d'une finesse et d'une patine exquises.

DPAL-hkhor-lo tchhen-po (Çrîmahâcakra), à 4 têtes et 12 bras. Bronze.

Groupe des LHAG-LHA (Dhyani-Bodhisattv.1s) ou Au milieu et à « Bodhisattvas de contemplation. » — Les Dhyâni-Bodhisattvas sont aux Bodhisattvas ordinaires ce que les Dhyâni-Bouddhas sont aux Bouddhas humains. Ce sont des êtres de raison, tenus pour fils spirituels des Dhyâni-Bouddhas, au lieu et place desquels ils agissent comme protecteurs de la religion, inspirateurs des Bouddhas et des Saints, et même comme créateurs, suivant les dogmes de certaines sectes. Étant donné l'impassibilité des Dhyani-Bouddhas, les Dhyani-Bodhisattvas remplissent souvent les fonctions de dieux suprêmes dans le Bouddhisme Mahâyâna.

JAM-YANG (Iam dp.thi-dbyangs) ou Mañjuçrî, dieu de la sagesse ou science parfaite, ne devrait pas figurer parmi les Lhag-lha; mais les Tibétains l'admettent dans ce groupe comme manifestation soit de Vairotchana, soit d'Amitâbha, soit d'Akchobhya, surtout de ce dernier. On le représente habituellement tenant un livre et brandissant un glaive (statuettes de cuivre et de bronze). Une jolie figurine de fabrication chinoise (au milieu du rayon) le représente négligemment assis, ia main gauche appuyée sur un livre et coiffé d'une couronne ornée d'une image de Bouddha.

Koun-tou bzang-po ou Samantabhadra, Dhyâni-Bodhisattva de Vairotchana, personnification de l'Intelligence suprême; bronze laqué assez grossier faisant le geste ou moudrâ dit de l'armure.

TCHAKDOR (P'yag-na rdo-rjé) ou Vajrapâni, fils d'Akchobhya, sous sa forme divine, avec la couronne des Bodhisattvas, debout entre deux fleurs qui supportent à droite un dorjé, à gauche un drilbou (statuette de bronze), et dans sa forme démoniaque, avec une chevelure de flammes, couronné de têtes de mort, brandissant un dorjé et les deux pieds reposant sur des serpents (figurine de cuivre doré).

TCHAKRÏN (P'yag-rin-tchhen) ou Ratnapâni, émanation de Ratna-sambhava, caractérisé par le ratna ou joyau qu'il porte sur la tête ou qui figure à côté de lui; il est représenté assis et debout.

Images diverses à deux et quatre bras de TCHANRÉSI (Spyan-ras-gzigs) ou Avalokitéçvara, fils d'Amitâbha et personnification de la Charité et de la Compassion. Une fine statuette de cuivre le représente avec onze têtes disposées en pyramide et huit bras; c'est sous cette forme qu'il est adoré comme Protecteur spécial du

Tibet. Une autre statuette, en bronze doré avec auréo e ronde, le figure sous la forme de Padmapani, coiffé



Padmapâni Bronze doré.

d'une couronne, tenant de la main gauche un bouton, de lotus, la droite ouverte et tendue vers la terre (geste ou moudrâ de charité), assis sur un lotus porté par des nuages.

P'AG-nNA-TSHEG, ou Viçvapâni, Dhyâni-Bodhi-sattva d'Amogha-siddha, debout, coiffé d'une couronne ornée de l'image de ce Bouddha, tenant de la main gauche un vase d'Amrita tandis que la droite fait le geste d'enseignement; plomb doré.

JAMPA (Byams-pa) ou Maitréya, personnification de l'amour du prochain, Bouddha futur, assis les deux jambes pendantes à la façon européenne; bois doré.

3º rayon.

Images en bronze, de fabrication mongole ou chinoise, des Dhyâni-Bodhisattvas Jam-yang et Tchan-Rési.

Partie plate.

Quatre fines miniatures, peintes sur toile, sont des copies des plasonds des quatre grandes salles de réception du palais de Potala, à Lhasa, résidence du Dalaï-Lama.

Série de 21 miniatures sur soie représentant les principales divinités lamaïques.

Livre illustré, imprimé en rouge, Panthéon des Lamas de Pékin.

## Vitrine A.

Dans la fenêtre.

Dans cette vitrine sont exposés provisoirement les objets qui constituent le legs de MM, le Dr Brazier et Henri Dublain. Au rayon du bas se trouvent les divinités de l'Inde; au second rayon les dieux de l'Indo-Chine; au troisième rayon les divinités du Japon et celles de la Chine au quatrième. Cette collection comprenait en outre une série importante de divinités tibétaines qui ont été placées suivant leur rang normal dans les vitrines 15 et 16.

### Vitrine 16.

Groupe des Byang-tchhoub sems-dpa, ou Bodhi- Partievretic .: sattvas, saints très parfaits, aspirants à la dignité de Rayondubas, Bouddha qu'ils doivent atteindre dans leur prochaine renaissance. En attendant ils habitent le paradis ou ciel Touchita et s'occupent activement du progrès de la religion bouddhique et du salut des êtres.

Sørolma-dkar-po lan-mo', incarnation de la déesse indienne Târd en la princesse chinoise Oun-tching, femme du roi Srong-tsan Gam-po; elle tient un lotus de la main gauche et est assise les jambes croisées. (statuettes de bronze et de cuivre).

Sørol-ma Gangs-khou, incarnation de Târâ en la la princesse Népalaise Bhrikouti, seconde femme de Srong-tsan Gam-po. Elle se distingue de la précédente en ce qu'elle a la jambe droite pendante (statuettes en bronzo). Ces deux déesses sont adorées collectivement. sont le nom de DOLMA (Sgrol-ma).

P'AGs-MA gDOUGS-dKAR, Oušníšasítá, déesse à l'ombrelle blanche; cuivre.

RDO-rje-P'AG-MO (Vajravarahi), Bodhisattva féminin qui s'incarne à perpétuité dans la personne de l'abbesse du monastère de Samding ou du lac de Palté; figurine de cuivre à trois têtes dont une de sanglier.

OD-gzer TCHAN-MA, Marîcî, à 16 bras armés de divers engins, dont deux étendards; beau bronze ancien.

r. Contrairement aux principes du Bouddhisme primitif, le Lamaïsme admet des Bodhisattvas féminins, tous, d'ailleurs, transformations de déesses çivaïtes, des sortes de Kâlis bienfaisantes.

Autre image du même personnage, à trois têtes et six bras, portant le sol-il, la lune, un sabre et un vase à aumônes; cuivre.

2º rayon. Groupe des Lamas (Bla-ma), Arhats ou prêtres saints, indiens et tibétains.

Ananda, disciple favori de Çâkya-mouni, tenant le kharsil (bâton à sistre) et le patra; bois doré.

KÂÇYAPA, bronze peint, et MAUDGALYÂNA (bronze), tous deux aussi disciples du Bouddha.

RJÉ-DTSOUN THOGS-MED, Ary.i-sanga, l'un des maîtres éminents du Mahâyâna mystique; terre cuite dorée.

PADMA SAMBHAVA, savant pandit indien appelé au Tibet par le roi Thi-srong dé Tsan (723-786) pour y restaurer le bouddhisme : il tient un dorjé et a la tête couverte du bonnet à oreillettes des grands lamas; cuivre doré.

RJÉ-DTSOUN MAR-PA, autre bouddhiste indien, considéré comme un des pères du lamaïsme, tenant un livre; cuivre.

Brom-ston rgyal-bahi byoung-gnas, disciple du saint indien Çanta Rakchita et fondateur (en 1052) de la secte orthodoxe des Kådampa; terre cuite.

BLO bZANG GRAGS-PA TSONG-KHA-PA (1357-1417), réformateur du bouddhisme tibétain, fondateur de la secte orthodoxe des Lamas jaunes ou Géloug-pa et de la forme actuelle du lamaïsme; bronze ancien.

NGAg-dBANG bLo-bzang, 5° Dalaï-lama, fondateur en 1642 de la puissance temporelle des Dalaï-lamas; cuivre.

RJE blo-bzang Thoub-bstan Hjigs-med rgyamtsho, Lama qui vécut à la fin du siècle dernier et fut considéré comme une incarnation de l'esprit du précédent; beau bronze de Lhasa,



Tsong-kha-pa Bronze.

Statuettes de cuivre doré représentant des grands Lamas de Pékin.

Rayon du bas, à droite.

Groupe des Mkah-sgro-ma (Mátrîs, Dákinîs ou Yoginis), déesses que l'on donne pour épouses aux Yi-dams et aux Tchhos-skyongs.



NGAg-dBANG, bLO bZANG 5° Dalaï-Lama. Cuivre doré.

Statue de bronze enrichie de rubis et de turquoises : Seng-géni Mran-sgro-ma (Mahâ-Kâlî), déesse de la destruction, nue, avec une tête de lionne à chevelure de flammes.

Lha-мо,  $D\acute{e}v\acute{t}$ , montée sur un cheval harnaché avec la peau de son fils et accompagnée de deux serviteurs ; cuivre.



HJIGS-MED • RGYA-MTSO
Bronze.

Groupe des TCHHOS-SKYONG ou DRAG-ÇLDS, Dhar- 3º rayon, à gauche mapalas ou Défenseurs de la Loi, divinités d'origine indienne spécialement chargées de combattre les démons; ils habitent les pentes du mont Mérou, et l'at-

mosphère. Plusieurs d'entre eux sont des transformations de Bodhisattvas et de Yi-dams.



MKAH-SGRO-MA
Bronze enrichi de pierres précieuses.

TCHANDRA (Candra), dieu de la lune, monté sur

une oie, contrairement à l'usage indien qui lui donne pour monture une antilope, et tenant un croissant; cuivre.

TCHAKDOR GOSNGON (P'yag-nardo-rje gos-sngon tchan) ou Nîldmbara-Vajrapdni, forme démoniaque du Vajra-pâni tântrique (voir vitr. 15, 2° ray.), avec une tête de lion à chevelure de flammes ornée d'une couronne de têtes de morts; il tient un dorjé et une coupe (ka-pâla) faite d'un crâne humain; cuivre peint.

DBYAR-GYI rGYAL-PO OU GÇIN-rJE, Yama, le dieu et juge des morts, monté sur un täureau. C'est la forme habituelle de ce dieu, seulement il lui manque son trident: bronze,

TCHHOS-rGYAL NANG-sGROUB, avec une figure grimaçante et une chevelure enflammée, brandissant un glaive flamboyant, forme tântrique et démoniaque de Yama; cuivre.

TSHANGS-PA, Brahmå, à quatre têtes, tenant un dorjé sur ses mains jointes; bronze.

Autre figure du même dieu monté sur une oie; bronze.

MÉ-LHA, Agni, le dieu du feu, tenant un vase contenant du feu et assis sur un bélier; cuivre doré,

Jam-bha-lha, Kuvéra, dieu de la richesse, tenant un fruit et un animal vomissant des pierreries; bronze.

Brgya-Sbyin, Çatakratu ou Indra, tenant un vase d'Amrita; 4 fines figurines de cuivre doré.

Plusieurs petits *Tsatsas* en terre cuite représentant des divinités, appelées Gon-Po (*Mgon-po*), tenues pour animées d'une haine toute particulière contre les démons et les incrédules.

Groupe des Youl-lha (Yul « pays », lha « dieu »), 3° rayon, à droi dieux secondaires protecteurs spéciaux de la contrée

et presque tous tibétains, quoique l'on rencontre aussi parmi eux quelques divinités indiennes :

Dahlha (Sgra-lha), dieu de la guerre, armé d'un bouclier et d'un sabre; cuivre.

Autre statuette du même dieu, avec une chevelure de flammes et monté sur un cheval; cuivre.

BIHAR-rGYAL-PO, protecteur des monastères, couvert d'une armure; son épée manque. Très jolie figurine de cuivre.

Derrière, une autre statuette, mais de fabrication chinoise, représente le mê ne personnage avec ses attributs complets.

Groupe des SA-DDAGS, divinités locales, champêtres et domestiques, telles que les dieux des montagnes, des ruisseaux, le dieu de la porte, celui du foyer, etc. Les Sa-bdogs, sont des deux sexes et tous indigènes, sauf les déesses des quatre montagnes principales, considérées comme des suivantes de Lha-mo, qui sont d'origine indienne.

Une statuette de fer (au bout du rayon) représente un Bon-po, prêtre sorcier de la religion primitive du Tibet ou Bon-pa.

Partie plate, devant.

Gaou, reliquaires et boîtes à amulettes.

Dorjé (rdo-rje) ou foudre, arme du prêtre contre les démons.



Dorjé

Chapelets de divers modèles suivant qu'ils servent aux prêtres ou aux laïques.

Sonnettes sacrées ou Dril-bou.

Chasse-mouches fait d'une queue de yack fixée à un manche de jade incrusté de pierreries, insigne du grand-prêtre.

Série de Khor-lo, cylindres ou moulins à prières. A chaque tour qu'il fait faire au cylindre, le fidèle gagne la même dose de mérite que s'il avait lu d'un bout à l'autre les prières qui y sont renfermées.

Damarou, tambour sacré faitavec deux crânes humains soudés par leur sommet et recouverts de parchemin.

Rkang-doung, trompettes faites avec des ossements humains.

Doung-çan-kha, trompette faite avec une conque marine.

Manis, pierres et cailloux sur lesquels sont gravées Derrière. les six syllabes de l'invocation Om! Mani padmé. Houm!

Monnaies d'offrande taôiques.

Boussole de géomancien chinois.

Exemplaire du Taô teh King de Laô-tseu.

Coupes pour les offrandes de fruits aux ancêtres.

Côté qui fait face à la vitrine 21.





Tïn kong Dieu du soleil.

#### CHINE

Des trois religions principales que possède la Chine, la première, le Confucianisme, est le culte officiel de la Cour, des fonctionnaires et des lettrés; les deux autres, le Tadisme et le Boudahisme, sont plutôt des croyances populaires. Cependant on peut dire, d'une façon générale, que les Chinois professent les trois religions à la fois : suivant le Confucianisme pour la morale; s'adressant au Tacisme dans les besoins matériels de la vie; et au Bouddhisme pour le culte des morts et les funérai, les principalement.

Chronologiquement, l'étude des religions de la Chine devrait commencer par le confucianisme et le taóisme. Nous avons renversé cet ordre afin de rapprocher le bouddhisme chinois de celui du Tibet.

### **BOUDDHISME CHINOIS**

# Vitrine 17

#### **BOUDDHAS ET BODHISATTVAS**

Statuettes de bronze représentant le Bouddha Éter- Parlie gauchenei () MI-TÓ-IOH, ou Amitábha, président du paradis ruyon du bas de Soukhâvatî, inspirateur de Çâkya-Mouni;

le Dhyâni-Bouddha RATNA-SAMBHAVA;

Le Dhyâni-Bodhisattva, VADJRA-DHATOU.

Plaque de porcelaine peinte représentant une vue de l'île de King-tchang, célèbre par son temple bouddhiste.

Brûle-parfum de porcelaine bleue portant la marque du temple de King-tchang.

2º rayon.

Statuettes de bronze représentant le Bouddha naissant, c'est-à-dire Çâkya-Mount enfant, prenant possession du monde. Il montre d'une main le ciel et de l'autre la terre.

Belle statuette de bronze (XVIIIº siècle): Çâkya-Mouni pénitent, maigre, émacié par les austérités et le jeûne. Il ne mangeait, dit la légende, qu'un seul grain de riz par repas. Il a les cheveux et la barbe courts et frisés et tient le pâtra, bol à recevoir les aumônes. Il est drapé dans le linceul, ramassé dans un cimetière, dont il fit son premier vêtement de religieux.

Statuettes représentant Çâkya-Mouni sous la forme de Bouddha parfait, assis sur un lotus, tel qu'il trône dans la gloire du Nirvâna.

3. rayon.

Tablette impériale bouddhique en bois sculpté peint en rouge et doré.

Deux statuettes en bois doré du Bouddha naissant.

Partie droile, rayon du bas.

Chapelle de bois sculpté renfermant une statuette dorée, également en bois, de Kouan-yin coiffé de la couronne à cinq feuilles des Bodhisattvas, avec dix-huit bras (tous les attributs manquent) ét assis sur un lotus. — Le Bodhisattva Kouan-yin personnifie la grâce divine.

2º rayon.

Statuette de bronze (dans le coin à droite): MILÉ POU-SA (Maïtréya), le futur Bouddha, successeur désigné de Çâkya-Mouni, coiffé d'un diadème, assis sur



Çâkya-mouni pénitent Bronze du xviiie siècle.

un lotus la jambe droite repliée et la gauche pendante.

Miroir convexe, Yang-King, en cuivre poli, servant aux opérations de magie et d'astrologie.



LE BODHISATTVA KOUAN-YIN Bois doré du XVIII° siècle.

Très belle statuette de bois doré du XVIII siècle KOUAN-YIN, à douze bras, portant le soleil et la lune, une épée, une pagode, un étendard, vêtu d'une robe flottante, les cheveux relevés en nœud et une couronne sur la tête.

Grelots de temple, Mô youi, en bois.

Tambour de temple, en bois.

3º rayon.

Deux statuettes de bronze : Éléphant, monture ordinaire du Bodhisattva Pou-hién, et lion monture de Oén-chou. Ce sont des porte-baguettes d'encens,

### Vitrine 18

#### BODHISATTVAS, DIEUX ET GÉNIES

Statuette de bronze: Oén-chou (Manjuçrî), dieu Parlie verticale de la science, sous sa forme taôiste et assis sur un droite. lion.

Statuette de bronze : Oén-chou, sous la forme taôiste, assis sur l'animal fabuleux Kaï ti, sorte de rhinocéros ou de licorne.

Statuettes de prêtres bouddhistes ou Lohans.

Cloches bouddhigues en bronze servant pour les cérémonies funéraires.

Statuettes de génies protecteurs de la religion bouddhique.

Objets divers servant au culte : brûle-parfum, ani- 3º rayon. maux porte-baguettes d'encens, etc.

Trois statuettes de bois doré: KOUAN-YIN voilé. assis sur un rocher, les pieds sur des lotus, entre Oén-CHOU sur un lion et Pou-HIÉN sur un éléphant.

Statue de bronze, très ancienne, mais redorée : Partie verticale Pou-raï, ancien prêtre tenu pour une incarnation de Mi-lé-Pou-sa, le Bouddha futur; personnage à gros ventre, la tête ornée d'une couronne, tenant un chapelet et les cordons du sac sur lequel il est assis. Sou-

gauche.

vent on l'appelle simplement Pou-sa, c'est-à-dire Bo-dhisattva,

Statuette de bronze laqué (XVII° siècle): HIOUÉN-THSANG (?), le célèbre moine-pèlerin bouddhiste qui visita l'Inde au VII° siècle de notre ère, coiffé d'une sorte de chapeau, piló, vétu de la robe sacerdotale, la main droite levée, la gauche tenant un bol à aumônes, et assis sur un tabouret.

2º rayon. Prêtres bouddhistes, Lohans, et serviteurs de Kouanvin.

Partie plate, devant.

Très belle peinture à l'encre de Chine sur soie, du xie siècle (1081), représentant la légende de l'ogresse HARITI. Elle avait 999 filles, et un seul fils qu'elle préférait à tous ses autres enfants. Çâkya-Mouni le lui enleva et ne consentit à le rendre qu'après qu'elle eut fait le serment de ne plus manger de chair humaine. Par la suite, cette ogresse se convertit et devint une fervente bouddhiste.

Derrière. Peinture à l'encre de Chine sur soie : Les dix-huit grands Lohans (Arhats), disciples principaux de Çâkya-Mouni.

Spécimens de manuscrits Lô-lô.

# Vitrine 19. LOHANS OU ARHATS

Parlieverlicale.

Statue bois doré: Lohan en costume de prêtre. Statuette bois doré: Ta-mô, missionnaire indien, fondateur de la première communauté bouddhique en Chine, la barbe courte et frisée, un pan de son manteau rejeté sur sa tête. Statuettes diverses représentant des Lohans.

Album de vingt miniatures sur feuilles de figuier re- Partie plate. présentant le dieu Oui-Tô ou Bouddha-Véda (Brahmá), et dix-neuf Lohans; provenant de la collection Klaproth.

Album représentant les trente-trois incarnations du dieu Kouan-yin, auxquelles on en a joint une trente-quatrième sous les traits d'un prince d'Orange.

# Vitrine 20.

Le Dhyâni-Bodhisattva Kouan-Yin (Avalokitêcvara), fils spirituel du Dhyâni-Bouddha O-mi-tô-foh, est le dieu de la charité et de la grâce. Il est né d'un rayon de lumière sorti de l'œil droit d'Amitâbha. S'il a souvent onze têtes, c'est qu'à peine né il fit le vœu de sauver tout d'un coup tous les malheureux souffrant dans l'enfer, et que, dans sa douleur d'avoir échoué, sa tête se rompit en mille morceaux. Amitâbha s'empressa bien de la raccommoder, mais ne put parvenir à réunir tous les morceaux en une seule tête; il fallut qu'il en fît dix nouvelles. Kouan-vin s'est incarné très fréquemment (au moins trente-trois fois) pour le plus grand bien de l'humanité, en homme, en femme, en démon, etc., c'est-à-dire qu'on lui a appliqué nombre de légendes chinoises relatives à des divinités locales ou à des personnages renommés pour leur sainteté. Ainsi, il se confond souvent avec Si-oang-mou, déesse du mont Koén-Loun, avec Mâ-tsô-pô, déesse de la mer, et Miaô-tchén, déesse de l'île de Pou-tô, incarnation

de la piété filiale. Dans ce dernier cas, on lui donne mille bras et il est le protecteur des navigateurs. On doit le représenter sous les traits d'un jeune homme d'environ dix-huit ans; mais, en Chine, on lui donne de préférence l'aspect féminin. Cette vitrine renferme la plupart des incarnations principales de ce dieu.

Partie gauche.
1° rayon.

Statuette de bronze: KOUAN-YIN, assis dans l'attitude de la méditation, coiffé de la couronne de Bodhisattva; à sa droite, une bouteille; à sa gauche, un perroquet; devant lui, ses deux serviteurs: Loung-nou, à sa droite, et Hoang-tchén-saï, à gauche.

Très belle statue de bronze (XVII° siècle): KOUAN-YIN, debout la tête couverte d'une couronne surmontée d'un vase, la main droite fermée et le bras à moitié replié, la main gauche ouverte tendue vers la terre (geste de charité), vêtu d'un long vêtement surchargé d'ornements.

Belle statue de bronze (XVIº siècle): KOUAN-YIN, assis sur un plant de lotus en bois d'ébène, coiffé d'une couronne à huit feuilles surmontée d'une figure du Bouddha Amitâbha, les deux mains posées l'une sur l'autre (méditation), vêtu d'un manteau fermé par sept agrafes.

Statuette de bronze: KOUAN-YIN, en marchande de poisson.

2º rayon.

Statue sculptée dans une racine de figuier : KOUAN-YIN debout, la main droite levée pour enseigner.

3e rayon.

Statuettes de Kouan-yin en porcelaine, dite Blanc de Chine. — A remarquer: Les figures de Kouan-yin coiffées à la mode française de la cour de Louis XIV et la Kouan-yin « donneuse d'enfants », portant au cou un collier en torme de croix et tenant sur ses genoux un enfant; à ses pieds, Hoang-tchén-saï et Loung-nou.



KOUAN-YIN DONNEUSE D'ENFANTS
Porcelaine blanche de Nankin.

Partie droite,

Statuettes en bronze: Transformation de KOUAN-YIN en démon, KOUEI, ou en lutteur, la main droite levée, la gauche appuyée sur la hanche.

Statuette de bronze : Hoang-tchén-saï, disciple de Kouan-yin (légende de Miaô-tchén), tenant des deux mains une fleur de lotus percée pour recevoir un bâtonnet d'encens

Statuette de bronze: Loung nou, servante de Kouanyin, portant la perle lumineuse.

Diverses autres statuettes de Hoang-tchén-saï, de Loung-nou et de Kouéï,

2e rayon.

Figures diverses de Kouan-yin. — Au premier rang, statuette de bronze doré très belle et très ancienne: Kouan-yin assis, avec une auréole, ou gloire, en forme de feuille de figuier découpée à jours, une couronne sur la tête, et tenant un chapelet de la main droite. A sa droite se trouve son disciple Hoang-tchénsaï. Loung-nou manque. Assis aux pieds du dieu, un lion bouddhique, ou chimère.

3º rayon.

Statue bois doré (XVIº siècle): KOUAN-YIN couronné, assis, à dix-huit bras. Deux de ses mains sont jointes, deux croisées et posées sur les genoux; dans les autres, il porte le vajdra (foudre), le bol à aumônes, un vase, la roue de la loi, une grenade et une sonnette. Sur l'auréole en forme de feuille de figuier qui l'abrite se trouvent un Bouddha et six objets symboliques posés sur des lotus renversés: une conque, une roue, un parasol, deux poissons, un vase et une fleur. Sur le socle de la statue: un personnage monté sur un chameau, une chimère, trois boules représentant les Trois ioyaux, un perroquet et une grue.

Statuette de bronze : Hoang-tchén-saï, les mains jointes, debout sur un lotus.

Statuettes de porcelaine représentant Kouan-vin en 4e rayon. diverses postures.

Kipô (tableau), peint sur papier, moderne : MILE- Entre les POU-SA (Maïtréya), le Bouddha futur, debout sur un fenêtres. lotus, le corps penché en avant, tenant de la main gauche une pagode, la droite dirigée vers la terre pour attirer les hommes à lui.

Hô-chang, prêtre bouddhiste chinois, vêtu de la robe jaune et du bonnet noir carré réglementaires, tenant un encensoir en forme de fleur de lotus. -Peinture de Félix Régamey.

Deux peintures très rares de l'école dite Kano, représentent des acrobates, et provienent de la collection Klaproth, Dix autres peintures de la même école sont disséminées dans la galerie.



Mô-YOUI Grelot de temple.



Paô-yueh-Kouang Déesse de la lune. Terre cuite chinoise.

## **TAOISME**

# Vitrine 21. GRANDES DIVINITÉS

Très belle statue de bronze (XVIO siècle) : LAÔ-TSEU Partie droite.



LAÔ-TSEU
Bronze chinois du XVIº siècle.



Hoang-tién-Chang-ti Dieu du ciel, Bronze chinois du xviii° siècle.

tenant un livre et monté sur un buffle. — Cette statue se rapporte à la légende de la disparition de Laò-tseu. Le philosophe vivait dans un ermitage, situé sur une montagne. Il était parvenu à un grand âge, lorsqu'un jour un buffle harnaché vint s'arrêter devant sa porte comme pour l'inviter à une promenade. A peine Laôtseu fut-il monté sur son dos que l'animal partit au galop, l'emportant dans la direction de l'Occident.

Belle statuette de bronze (milieu du XVI® siècle) : Laô-TSEU sur son busse, remettant son livre du *Taô-teh-king* à son disciple Ing-ty.

Statuette de bronze (XVII° siècle): Laô-TSEU debout, les mains croisées dans ses manches, tenant un livre roulé sous son bras.

Statuette de bronze : Laô-TSEU sur un cheval. C'est ainsi qu'on le représente comme troisième personne de la trinité San-tsing.

Statuette de bronze laqué: Laô-TSEU sur un busse.

HOANG-TIÉN-CHANG-TI, dieu du ciel, tenant la ta- 2º rayon.
blette tsaô-pan, assis sur un cheval: — Bronze du

XVIIIº siècle.

Héou-Tou, déesse de la terre, en costume d'impératrice. — Bronze du xvi° siècle.

LAÔ-TSEU assis, appuyé sur un accoudoir.

Statuettes de bois doré et de bronze représentant le 3º rayon. dieu suprême Chang-ti sous sa forme la plus habituelle, tenant en main la tablette de jade, tsaô-pan, sur laquelle les anciens mandarins écrivaient leurs notes lorsqu'ils devaient se présenter devant l'empereur.

#### DIVINITÉS SIDÉRALES

OEN-TCHANG-TI-KIUN, dieu de la constellation Oen- Partie gauche, tchang, tenant un livre roulé. — Statue de bois doré. rayon du bas.

Statuette de bronze : Hièn-oou-tièn-Kiun, ou Sou-Sing, ou Pé-téo-ti-Kiun, dieu de l'Étoile polaire et du Nord, assis sur un tabouret. Devant lui, une tortue enveloppée dans les replis d'un serpent.

Statuette de bronze : Hièn-oou-Tièn-Kiun, tenant une gourde.

Statuette de bronze : TI-YÉ-GOU-KON-TIÉN-SONG, dieu de l'étoile Tié-i (?). Personnage à longues moustaches, tenant un vase et assis sur un lotus.

Le dieu de la Grande-Ourse, Koufi-Sing, représenté avec une figure horrible et une attitude très mouvementée. Il porte habit sellement le pinceau à écrire, un lingot d'argent, symbole de la fortune que procurent les lettres, et le boisseau. Il a souvent un pied sur la tête du dragon-tortue Ngao, qui lui sauva la vie lorsqu'il tenta de se noyer de désespoir de s'être vu refuser, à cause de sa laideur, la fleur d'or, prix d'un examen.

Belle statuette de bronze (XVIII° siècle): Kouéi-Sing, tenant d'une main le pinceau, de l'autre le lingot, et maintenant le boisseau en équilibre sur le talon de son pied gauche.

NAN-KIUN LAO-CHEN, ou CHÒ, incarnation de Laôtseu, et dieu de la *Croix du Sud*, tenant un sceptre à la main et assis sur un mulet. — Bronze ancien.

3º ruyon Autres images de Kouéï-Sing, en bronze et en lardite.





CHANG-TI Empereur suprême du ciel. Bois doré du XIII° siècle.

#### QUATRIÈME SALLE

### Vitrine 22.

#### DIVINITÉS SECONDAIRES

Rayon du bas. Statuette de porcelaine céladon violet et bleu très ancienne (époque Soung) : Fou-hi, premier empereur de la Chine, civilisateur, inventeur de l'agriculture et de l'écriture.

Chin-noung, inventeur de la médecine (second empereur mythologique, successeur de Fou-hi), vétu de feuilles et portant un sceptre. Sa tête présente les deux excroissances cornues attribuées aux trois premiers empereurs mythologiques que l'on représente même parfois avec une tête de taureau ou de dragon.

— Bronze du xyué siècle

Les deux Fô-HAÔ, génies de l'amitié, l'un portant une boîte, l'autre un lotus. — Bronze du XVIIIe siècle.

Fô, dieu du rang et des honneurs, président de la trinité du bonheur, entouré d'enfants. — Porcelaine peinte.

Fô, Lô et Chò, les trois dieux du bonheur; groupe de lardite.

LIMPAO ou Lô, dieu de la génération, assis sur un kilin; bronze.

Le même, sur une chimère; bronze.

#### DIEUX DE LA FORTUNE

Parlie gauche, Kou-Loung ou Tô-TI-Kong, dieu du sol et de la richesse, tenant un lingot d'argent et assis dans un fauteuil; bois.

TSOU-KOUAN, dieu des honneurs, en costume de ministre, assis dans un fauteuil; bois.

Tsou-Lô, dieu de la chance, les deux mains dans ses manches; bronze.

Ou-lô-TCHAY-CHIN, dieu de la prospérité pastorale, portant un petit bélier; bronze.

Тснои, dieu du grain, vêtu de feuilles et tenant des épis de blé; bronze doré.

Kouéï Sing, dieu de la fortune littéraire, tenant un pinceau et un lingot; bronze autrefois doré.

Images du Dieu du Jeu, tantôt sur le kilin, tantôt sur la chimère; bronze.

#### DIEUX DES LETTRES

Ces dieux, comme leur nom l'indique, sont les pa- 3° rayon. trons des lettrés et des savants, et également les protecteurs des étudiants. Ils appartiennent à la classe des *Chens* ou Esprits et passent pour avoir jadis vécu sur la terre. Ils sont cinq :

OEN-TCHANG, président du groupe, philosophe, lettré et alchimiste, en costume de mandarin et tenant la tablette tsaô-pan; bronze.

Statuette de bronze (XVIIº siècle): LOU-TONG-PIN ou LOU-SIEU-TSOU, célèbre philosophe et alchimiste, debout, en costume de lettré, portant sur son dos l'épée miraculeuse qu'il a reçue de Tchoung-li, le président des *Pâ-Chêns*.

Groupe de pierre: KOUAN, forme de Kouan-ti, dieu de la guerre. entre son fils Kouan-ping et son écuyer Tchéon-thsang. Il est aussi le dieu des marchands, comme personnification de la foi jurée et de la probité.

Kouéï-Sing, tenant le pinceau et le lingot d'argent; bronze.

Tsou 1, ou l'*Habit rouge*, qui préside à la chance dans les examens. Il porte le costume de mandarin et un livre roulé; bronze.

A côté d'eux se trouvent divers personnages, leurs serviteurs, protecteurs des étudiants qui passent leurs examens.

Partie droite, 2e, 3° et 4° rayons.

Figures de Chô, une des nombreuses formes de Laò-tseu, personnage à grosse tête, au crâne très allongé, ordinairement accompagné d'un cerf et d'une grue, et quelquefois d'une tortue à queue. Il a pour attributs le livre, le bâton, l'éventail et la pêche, symboles divers du bonheur. Il fait partie de la trinité des dieux du bonheur en qualité de dieu de la longévité, et réside dans là constellation de la Croix du Sud.

Chô, dieu de la longévité, portant un bâton et un livre, assis sur un animal ressemblant à un guanaco qui tient une branche de pêcher dans sa bouche; XVI° siècle.

Belle statuette de bronze, époque Ming (XVIº siècle): CHô, avec le livre et le cerf.

A gauche de la vitrine.

Groupe rustique, en racine de figuier, représentant la trinité du *Bonheur*. Au milieu, Fô tenant sa barbe de la main gauche; à gauche, Lô, portant un ensant; à droite, Chô, tenant un bâton et une pêche.

# Vitrine 23. CHENS OU ESPRITS

Les dieux inférieurs de la Chine sont, presque sans



Koué:-Sing Dieu de la Grande-Ourse et des Lettres. Bronze chinois du XVIIIº siècle.

exception, les Esprits divinisés de personnages, quelquefois imaginaires, presque toujours historiques. C'est pourquoi on leur donne le nom générique de CHENS. « Esprits ». A leur tête se trouve un groupe de huit personnages, plus particulièrement vénérés, tous littérateurs, philosophes ou savants que l'on nomme PA-CHEN, « Huit Esprits ».

Partie gauche,

TCHOUN-LI, président des Pâ-chéns, tenant une rayon du bas. gourde et un éventail. - Bronze du xviº siècle.

> Autres images du même personnage en bronze, en bois, en porcelaine et en pierre.

2º rayon. Figurines de diverses matières représentant le philosophe alchimiste Lou-Tong-Pin.

CHENS divers. 3e rayon.

CHENS divers, la plupart indéterminés. 4e rayon.

> Le philosophe Tong fong-Tsô, précepteur de Loutong-pin.

Partie droite, 1er et 2e rayons.

Lan-Tsaï-Hô, debout sur une feuille, vêtu d'une pèlerine et d'une culotte de seuille, le crapaud à trois pattes sur l'épaule; xvº siècle.

Même personnage tenant son crapaud dans la main gauche. - Très beau bronze du xvIIe siècle.

Statuette sculptée dans une racine de figuier : LAN-TSAÏ-Hô, dansant et tenant une pièce de monnaie (sapèque) dans la main droite. - Ce personnage, dont le rôle exact ne nous est pas connu, est un des Chéns, ou sages divinisés. Ses attributs le classent parmi les esprits qui assurent le bonheur. La pièce de monnaie signifie fortune, le crapaud longévité, la gourde (qui sert à contenir les remèdes) santé ou immortalité. Peut-être pourrait-on l'identifier avec Héon-i qui reçut de la déesse de la mer la plante merveilleuse avec laquelle se prépare l'Élixir d'Immortalité. Sa femme Houng-ngô lui vola la plante et s'enfuit dans la lune, où elle fut changée en crapaud en punition de son larcin. Il serait également possible de l'assimiler à Ou-kiang, sage déifié, qui avait recu la lune pour résidence, mais qui fut dégradé par le dieu du ciel pour avoir tenté de séduire la déesse de cet astre.

Racine de figuier sculptée : Lan-Tsaï-Hô, avec la pièce de monnaie et la gourde, debout sur le crapand à trois pattes.

Très belle statuette de bronze : Lan-Tsaï-Hô, tenant de la main droite un petit crapaud et, de la main gauche, un objet ressemblant à un balai, assis sur le crapaud à trois pattes.

Groure d'ivoire sculpté : Le philosophe LI-TIÉ-Koué, un des huit principaux Chéns (Pâ chéns), 3e et 4e rayon assis au pied d'un pin, tenant un chasse mouche. A côté de lui est un disciple. - Ce personnage est caractérisé par sa laideur, son ornement de tête sorte de bandeau, sa béquille et sa gourde.

Figurines représentant le même personnage dans diverses postures.

Lan-Tsaï-Hô et Li-Tié-Koué sont généralement connus sous le nom de Dieux des mendiants.

## Vitrine 24.

#### LES DIEUX DU BONHEUR ET LES PA-CHENS

Onze magnifiques statuettes de buis (XVIIIe siècle) Partie vertice représentant la Trinité du Bonheur, accompagnée des huit principaux Chéns.

Groupe du milieu : Fô, coiffé du Yû-pièn, coiffure impériale de l'époque Soung, vêtu d'une robe de cérémonie retenue par la ceinture Yû-tai à plaque de jade, et tenant un sceptre de mandarin. Il représente le Rang et les Honneurs.

A sa gauche, Lô, en costume de lettré, tenant un livre roulé. Il donne une nombreuse postérité.

A sa droite, Chô, personnage à grosse tête ovoïde, vêtu en prêtre taôiste, tenant un bâton terminé par une tête de dragon et une pêche. C'est le dieu de longévité.

A gauche et à droite, les Pâ-chéns : LI-TIÉ-KOUÉ, laid et boiteux, appuyé sur sa béquille et portant une gourde sur son dos. C'était un philosophe jeune, beau, riche et si savant qu'il pouvait séparer son âme de son corps et l'envoyer voyager dans le ciel. Pendant une de ces absences de son âme, le corps du philosophe fut brûlé dans l'incendie d'une forêt, et, à son retour, l'âme n'eut d'autre ressource que de se glisser dans le corps d'un vieux mendiant insirme qui venait de mourir. D'après une autre légende, le corps du sage avait été enterré prématurément par suite de la négligence du disciple chargé de le veiller.

TCHOUNG-LI, président des Pâ-chéns, coiffé comme une femme, en costume de lettré, tenant un chassemouche et une orange. Celui-ci est un ancien général de la dynastie Han. Il commanda une expédition contre le Tibet et, mis en déroute, s'égara dans les montagnes. Cet événement décida de sa vocation. Il se fit ermite et parvint à une grande réputation de saintefé et de science. Des prodiges avaient accompagné sa naissance : son corps resplendissait d'une lumière éclatante et il parla au bout de sept jours. Tchaï Kouô-Kiou, en costume de lettré, tenant un chasse-mouche et une flûte. Il se retira au milieu des montagnes désertes et se consacra à la religion par chagrin et honte des crimes de son frère.

TCHIANG-KOUÔ-LAÔ, tenant un tambourin de bambou. Ce personnage, un des plus célèbres parmi les Chêns, était possesseur d'un âne blanc d'une vitesse extraordinaire. Arrivé à destination, il serrait son âne dans une boîte; quand il voulait s'en servir, quelques gouttes d'eau suffisaient pour lui rendre sa taille et sa vigueur.

Lan Tsaï-Hô, tenant un chasse-mouche et des castagnettes, pé-pan. Il mérita sa réputation de sainteté par les mortifications qu'il s'imposait, vivant sans domicile, couchant dans la neige, toujours vêtu de guenilles, mendiant pour faire des aumônes. Il ne mourut pas, mais fut enlevé au ciel par une cigogne.

Hô-sieu-kou, tenant un chasse-mouche et une orange. Hô-sieu-kou était une femme. A l'âge de quinze aus, ayant vu en songe un personnage divin, qui lui promit l'immortalité, elle se consacra à la vie religieuse. Elle ne mangeait jamais. Elle se mouvait avec la rapidité de l'éclair, prérogative qui lui permettait d'aller chercher à de grandes distances les fruits rares que demandait sa mère malade. Enlevée au ciel en plein jour, à la vue de tous les habitants de son village, elle revient souvent sur la terre, où elle apparaît dans les nuages.

Lou-Tong-Pin, portant son sabre. Ce saint était un savant distingué, lauréat du difficile concours du troisième degré. Il se retira dans une caverne pour philosophiser à son aise et composer des livres taôistes

C'est là qu'il reçut la visite de Tchoung-li, le président des Pd-chens, qui lui fit don d'un sabre miraculeux auguel rien ne pouvait résister, et dont il se servit pour purger la Chine des démons, des monstres et des bandits qui l'infestaient. Après sa mort, il fut élevé au rang de dieu des lettres.

Han-Chan-tzé, représenté avec un chasse-mouche et un panier de pêches. Il mourut d'une chute du haut d'un pêcher. Pendant sa vie il fit plusieurs miracles, entre autres de remplir d'eau-de-vie de riz un tonneau vide et de faire pousser des fleurs sur lesquelles se lisaient des poésies en caractères d'or.

Partie plate, devant

Peinture sur soie, représentant une fête au palais impérial, signée du nom de Tchan-tâ-tsoui, célèbre peintre de la dynastie Soung (960-1260), Signature douteuse.

Collection de brûle-parfums, de petits vases, boîtes A gauche. et autres menus obiets de bronze.

A droite et

Monnaies chinoises en bronze. Les plus anciennes derrière. ont la forme de cloches et de couteaux. La première de la première colonne (à gauche) est attribuée au règne de Chun (2277-2217 av. J.-C.); la seconde, au règne de Yû (2217-2197 av. J.-C.). Ces attributions sont douteuses.

## Vitrine 25.

#### DIVINITÉS TERRESTRES

Parlie verticale. Groupe de bois sculpté: KIN-MOU ou SI-OUANG-Mou, déesse du mont Koén-loun, montée sur un cerf. accompagnée d'un serviteur chargé de deux livres roulés.

Bateau persan, navire en bronze du xviº siècle, symbole de bonheur.

Statuettes de bronze : CHENS divers.

Racine de figuier sculptée : Bateau fleuri monté par des Chens.

Belle statuette de bronze: SI-OUANG-MOU, debout 2º rayon. sur un socle orné du champignon (symbole de bonheur), tenant une pêche (symbole de longévité). C'est une souveraine mythologique, mère du roi d'Occident (?). Elle vint, dit-on, en 1001 av. J.-C., rendre visite à l'empereur Mou-oang. On la confond souvent avec Kin-mou, déesse du mont Koen-loun, avec Héou-tou, déesse de la terre, avec Tién-héou-sin-mô, déesse de la mer, et avec Kouan-yin.

Statuette de bronze : CHIN-TÔ, dieu des portes, chargé d'interdire aux démons l'entrée des maisons, vêtu d'un manteau de feuilles et armé d'un bâton.

Belle statuette de bronze : HIOUEN-MING, dieu de l'hiver.

Statuette de bronze: Hiouén-ming, dieu de l'hiver, tenant un verre ou une tasse dans la main droite et une boîte ronde dans la gauche.

Deux statuettes de bois peint, assises dans des fauteuils représentent des Génies protecteurs des villes. Leur nom générique est TCHING-HOANG. Comme patron d'une ville prise en particulier, dieu des murs et des fossés, ce génie est appelé SING-ONG-YA. Il a la charge de la protection et de la surveillance de la ville. Il possède la liste de tous les habitants, surveille et enregistre toutes leurs actions. C'est aussi l'agent de YÉN-LO-OANG (Yama), le dieu de la mort. Il est responsable de la prospérité de la ville et de l'arrondissement. Les désastres qui la frappent, inondations,

épidémies, etc., sont attribués à sa négligence et entraînent presque toujours sa destitution. Les Tchinghoangs sont toujours choisis parmi les anciens fonctionnaires ou les enfants illustres de la cité Le Singong-yâ de Pékin est le supérieur de tous les autres.

LES TROIS DIEUX DU FOYER DOMESTIQUE. Statuette de bronze: KOUAN-YIN, déesse de la grâce, protectrice des femmes et des enfants, assise et tenant un enfant sur son genou;

Statuette de bronze : Tô-TI-KONG ou KOU-LOUNG, dieu du sol et de la richesse, tenant un lingot et assis dans un fauteuil;

Statuette de jaspe incrusté d'or : Tsaô-koung-kong, dieu du feu, du foyer et de la cuisine, tenant un vase. On lui donne aussi les noms de Ki, Oci, Tchouh-young et Ngao. Ici, il a |la forme Oei, c'est-à-dire l'aspect d'un jeune garçon beau et robuste 4.

Petits vases, boîtes et objets divers en bronze. Statuettes diverses de divinités indéterminées.

3° rayon.

Écran en ivoire peint : SI-OANG-MOU et sa servante, apportant les piches d'immortalité à l'empereur Mou-oang.

Tablette portée par deux enfants. Elle s'emploie dans les sacrifices magiques. Pour avoir toute son efficacité, elle doit être faite du bois d'un arbre frappé par la foudre.

Partie plate.

Lettre de félicitations de l'empereur Taô-kouang au général Kín-yén-Pou, écrite sur une étoffe brochée, datée de 1840.

Décorations militaires en argent.

Coupes représentant les PA-CHENS.

r. Dans les maisons chinoises, les trois dieux du foyer figurent toujours sur l'autel domestique à droite des tabletles ancestrales. Scènes de la vie légendaire des Chéns peintes en gris sur papier noir,

Livres de Confucius.

### Vitrine 26.

### VASES DU CULTE DES ANCÊTRES

Très beau vase funéraire en bronze de l'époque Rayon du has. Soung, avec couvercle en forme de coupe renversée.

Autre vase, mais sans couvercle, à décor ancien; bronze de l'époque Ming.

Grand vase carré à arêtes saillantes, Fan-kou, servant à contenir la bière de maïs ou le vin du sacrifice; bronze à cire perdue daté de l'époque Tchéou; à coup sûr, plus moderne.

Très beau vase à sacrifice, en bronze fondu à cire 2° rayon. perdue (devant, à gauche), à anse ornée de deux têtes de dragon, daté de la dynastie Chang (1783-1137 av. J.-C.).

Brûle-parfum (bronze du  $xv_{10}$  siècle) ayant la forme de l'animal fantastique Ki-lin, sorte de licorne à tête de lion.

Vase à sacrifice (bronze à cire perdue) à quatre ailettes, suspendu à un arceau de palissandre; également daté de la dynastie Chang.

Aiguière de bronze vert (époque Soung, 960-1279), ornée d'une guirlande de fleurs très finement gravée au burin. Très belle pièce.

Cuvette, Tseng, pour l'ablution des mains.

Vase en bronze vert, Tung de Tchung-ku-lou, ayant la forme d'un animal à tête de taureau et à corps de

sanglier appelé  $Ta\delta$ -tièh et considéré comme le symbole des ambitieux et des gourmands; daté du règne Ngan-Oang de la dynastie Tchéou (400 av. J.-C.). On prétend qu'il ne fut fait que trois de ces vases, qui furent perdus sous le règne des Han et dont l'un fut retrouvé, en 240, dans un égout de la capitale de la province de Lou. — C'est, sans doute, la reproduction de ce vase.

3cet 4crayons.

Collection de vases en bronze servant dans les sacrifices taôiques. Les vases à jour, fondus à cire perdue, servent à contenir les baguettes de divination. Ils sont, la plupart très anciens.

## **CONFUCIANISME**

# Vitrine 27.

Rayon du bas.

Brûle-parfums en bronze; époque Ming.

Modèles, en lardite, de tombeaux d'après le rite confucéen.

Kilins, en bronze, supportant des disques votifs en jade.

Partie droite, 2e rayon.

Au fond, Ki-pi, peinture moderne sur papier, représentant KOUNG-FOU-TSEU (Confucius) en costume royal et jouant du Kin.

Statuette de bronze: Koung-fou-tseu, en costume royal, assis sur un fauteuil.

Deux tablettes d'honneur offertes à des mandarins; bois peint.

Tablette impériale en bois sculpté, peinte en rouge



Confucius
Bronze chinois.

et or, placée dans tous les temples pour représenter l'Empereur.

Deux vases, Tô-king, de forme carrée, en bronze doré.

Statuette de bronze enrichie de rubis : Kouan-ti, Partie gauche, dieu de la guerre, assis sur un tabouret. A sa droite 2º rayon. est placé son écuyer Tchéou-tsang, armé d'une hallebarde, et, à sa gauche, son fils Kouan-ping, porteur d'une bourse. Ces trois statuettes sont du XVIIIº siècle. - KOUAN-TI était un général-de l'époque des Trois Royaumes ou San-Koue; il a été élevé au rang des Esprits célestes en 1128 par l'empereur Kao-Tsoung et, plus tard, en 1594, définitivement déifié par décret de l'empereur Chin-Tsoung,

Statuette de bois du xVIº siècle : KOUAN-TI revêtu par dessus son armure, d'une robe de cérémonie.

Petit paravent en laque de Coromandel.

Diverses autres figures de Kouan-TI et de ses in- 3e rayon. carnations.



### SALLE DE JADE

Le jade a été et est encore, pour les Chinois, la pierre précieuse par excellence, et son nom Yu sert à désigner en général tout ce qui est rare. C'est pourquoi on a donné ce nom à cette salle où sont réunis les objets de la collection chinoise les plus précieux par leur matière et leur travail. Beaucoup proviennent du Palais d'Été. Ils ont donc appartenu à des personnes de la famille impériale. D'autres

portent des inscriptions rappellant qu'ils ont été offerts à de hauts personnages.

Cette salle est entièrement tendue de vieilles étoffes chinoises de soie brodées, offertes à des temples ou à des particuliers à l'occasion d'anniversaires de naissance, de mort ou d'élévation à de hautes fonctions. Une série d'anciens vases de bronze et de porcelaine en complète la décoration.

### Vitrine 28.

Pièces diverses en jade vert foncé, vert clair, cristal de roche blanc, cristal de roche rose, cristal fumé, cornalines pures et à deux couleurs, malachite, agate, etc.

# Vitrine 29.

Au fond. Ki-po, peint sur papier par Ou tehoung (xvIIIº siècle):

Deux Chéus et un jardinier qui apports des fleurs dans une brouette.

Autre Li-po, peint sur soie (xve siècle): Femme chinoise avec le costume de l'époque, portant un panier de fruits (œuvre célèbre en Chine et au Japon, et souvent reproduite).

Rayon du bas.

Brûle-parfum en bronze incrusté d'argent (XVII.º Siècle), sur un socle de laque rouge et or,

Statuette de bronze (XVIIIº siècle): KOUAN-TI, dieu de la guerre, tenant une hallebarde, debout à côté de son cheval. — Le cheval sert de brûle-parfum.

Tableau en laque rouge massive de Pékin, représentant le siège et la prise de la forteresse de Ji-Pang par l'armée du général Ming-Liang-Kién, avec une poésie de Téh-Ngan-Tsou-Tchou.



KOUAN-TI

Dieu de la guerre. Bronze chinois du xvIIIº siècle.

Statuette de sulfure d'arsenic : Le Bouddha Çâkya-Mouni.

Statuette de pierre grise : Même personnage.

Brûle-parfum, très beau bronze de la dynastie Ming (xvº siècle) enrichi de rubis. Sur le couvercle, un éléphant couché en rond à la façon d'un chien. Les pieds du brûle-parfum sont formés de trois têtes d'éléphant.

Vase à sacrifice, de forme ovale, à ailettes saillantes, en bronze incrusté d'argent et d'or : décor imité de l'antique; époque Ming.

2º rayon.

Plaque sonore en fer suspendue à un arceau de palissandre.

Écran en vieux cloisonné de Pékin, représentant un paysage.

Statuette de porcelaine céladon très ancienne, probablement de l'époque Soung, représentant Tseu-KOUNG, disciple de Confucius, jouant de l'instrument appelé Kin.

Cloche de bronze, époque Tchéou (1134-256 avant J.-C.), ancien instrument de musique, suspendue à un arceau de palissandre par une agrafe en forme de chauve-souris.

Tête de GAROUDA en vieille saïence grand seu (provenant du Palais d'Été).

Statuettes de porcelaine blanche, représentant des Bouddhas habillés à l'européenne.

Petit groupe de porcelaine peinte : Hollandais flirtant avec la déesse Kouan-yin,

Figurine d'ivoire : Hollandais faisant le Ko-laô (génuflexion) devant l'image de l'empereur ou devant un haut fonctionnaire.

3º rayon. Au dessus de la vitrine

A gauche de la vitrine.

Deux beaux vases à fleurs, en bronze du xviiie siècle. Paysage en mosaïque: Vue des bords de la mer.

Tenture funéraire en soie bleue, représentant les Pá-Chéns en costumes européens du temps de Louis XVI. Très beau vase en porcelaine imitant le bronze, de l'époque de Kién-long (XVIII\* siècle).

## Vitrine 30.

Plaque en bois de palissandre ornée de dragons Au fond. impériaux gravés en or, couverture d'un album de vues du lac d'In-sin-tsé-ó, et feuilles de cet album peintes à l'encre de Chine sur fond or, avec poésies de l'empereur Khang-hi.

Sceau de l'empereur Khang-hi, en jade vert foncé, Rayon du bas, avec poignée composée de deux dragons; provenant du Palais d'Été.

Petit sceau de l'empereur Khang-hi, en jade vert clair; provenant du Palais d'Été.

Décoration en jade blanc avec dédicace et poésie de l'empereur Hia-ki.

Assiette festonnée de porcelaine peinte, dont le décor représente un empereur recevant des bonzes bouddhistes.

Plat en porcelaine, avec une poésie de l'empereur Khang-hi en l'honneur de la soie.

Sceptre en jade, sculpté en forme de champignon lin-tseu.

Sceptre en jade massif de l'époque de l'empereur Young-tching.

Petit sceptre de jade vert.

Autre sceptre en ivoire sculpté et peint.

Sceptre orné de plaques de jade, posé sur un coussin.

Sur deux râteliers, dix sceptres de mandarins en 2º rayon. diverses matières.

Tasses en corne de rhinocéros servant à faire les libations de vin pendant les sacrifices impériaux. Les trois tasses placées au premier rang sont très anciennes: les deux de droite, de la dynastie Soung; celle de gauche, de l'époque Ming.

Disque, ou miroir, en jade vert sculpté.

3º rayon Cinq sceptres de mandarins.

Tasses de porcelaine très fine à décors mandchous.

4e rayon. Deux Ki, pierres noires sonores servant d'instruments de musique.

Coupes de jade.

A droite de la Beau vase en porcelaine à fond de nuages bleu clair vilrine. et décoré de dragons rouges.

Au milieu du panneau.

Grande statue de bois doré (XVIIIº siècle): KOUAN-YIN assis, la tête couverte d'un voile, la main droite sur son genoux, la gauche posée sur le bras de son fauteuil.

A droite et à gauche : Vases de bronze de l'époque Thang (618-905).

## Vitrine 31.

1er rayon. Décret de l'empereur Kien-long gravé sur dix plaques de jade vert.

2º rayon. Coupe en jade blanc rouillé (qualité très estimée) travaillé au roseau; très ancienne.

Vase carré, en jade blanc, orné de saillies en forme de pierres de taille, ou plutôt de Koua (caractère symboliques, origine de l'écriture chinoise).

3º rayon. Vase carré en jade blanc, forme des vases sacrés, avec anses à têtes d'éléphant soutenant des anneaux.

Bloc de jade vert clair représentant un paysage avec des cerfs.

Statuette de jade verdâtre : Le Bouddha Çâkya-Mouni.

Vase de jade verdâtre, forme tulipe, renflé vers le milieu de sa hauteur, avec six anses sculptées en relief et portant des anneaux. (Époque Soung, XIII<sup>e</sup> siècle).

Trois Yü-Ki, plaques sonores, instruments de musique qui se donnent comme cadeau de noce, composés chacun de trois plaques de jade de couleur différente.

Très belle théière en jade vert clair.

Autre théière en jade gris.

Ornements d'autel bouddhique en vieux cloisonné 4° rayon. de Pékin.

Brûle-parfum à trois pieds, bronze de la dynastie A gauche. Thang (618-905), sur un socle incrusté de nacre.

## Vitrine 32.

Costumes de théâtre représentant des vêtements de cour de l'époque héroïque. De même que les comédiens jouent toujours les vieilles pièces en vers de quatre syllabes, ils ont fidèlement conservé les anciens costumes et même les anciens procédés de broderie que l'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce.

Paysage en mosaïque: Vues des rives d'un fleuve. Au dessus de la Vase de bronze de l'époque Ming (XVI° siècle). A gauche.

# Vitrine 33.

OBJETS IMPÉRIAUX. — Vases, plateau, écrans, coupes, tasses en jade et en porcelaine, fabriqués sous le règne de Kién-long et portant des poésies de cet empereur.

Trois vitrines plates sans numéros : Collection de sceptres de mandarins et impériaux donnée au Musée par M. Gasnault.





## GALERIE SUR COUR

### INDO-CHINE

### PREMIÈRE SALLE

### CAMBODGE

Statue annamite en bois laqué, représentant un Al'entrée de la personnage inconnu.

## Vitrine 1.

Collection nombreuse de petites images du Boud-DHA ÇÂKYA-MOUNI, la plupart en bronze,

Statues de bronze représentant Çâkya-Mouniassis. Une magnifique statue du saint Phra-Cachar, le Pou-taï des Chinois; bronze,

Grandes statues de bois doré du BOUDDHA ÇÂKYA-MOUNI, dont une de style archaïque.

### Vitrine 2.

Rayon du bas.

Statues du Bouddha ÇÂKYA-MOUNI. — A remarquer surtout : Une grande statue de bois, jadis dorée, très ancienne, représentant ÇÂKYA-MOUNI debout, la main droite sur sa poitrine et la gauche tenant le bord du manteau. — Pagode de Pnum-Santhok.

Une autre statue de bois, peinte en rouge et or : ÇARYA-MOUNI, debout, les deux mains ouvertes et présentées la paume en dehors. — Pagode de Pnum-Santhok.

Statue bois doré sur laque noire : ÇÂKYA-MOUNI, assis, les jambes croisées.

Très belle statue de bronze : Le Bouldha Çâkya-Mouni, assis.

2º et 3º rayons.

Statuettes de Bouddhas et personnages bouddhiques.

Contre le mur.

Vue des ruines du temple d'Angkhor. — Peinture de M. Rondet.

#### DEUXIÈME SALLE

# Vitrine 3.

Statuettes et fragments de statues provenant du temple d'Angkhor,



ÇÂKY A-MOUNI Bois peint rouge et or, de la pagode de Pnum-Santhok.

#### LAOS

## Vitrine 4.

Manuscrit Shan. — Manuscrits laotiens sur feuilles de palmier.

Monnaies et poids de Luang-Prabang.

Statuettes de bronze du BOUDDHA ÇÂKYA-MOUNI.

— A remarquer: Une petite statuette du saint PhraCachay faite de cendres de fleurs offertes sur l'autel
du Bouddha.

Au milieu de Grande statue de bois peint : Quan-An (Kouanla salle. yin), à huit bras, déesse de la grâce divine. — Tonkin. Le Bouddha Câkya-Mouni : marbre birman.

#### BIRMANIE

## Vitrine 5.

Mannequin employé, en Birmanie, pour remplacer le cadavre pendant les cérémonies des funérailles de prêtres qui durent huit ou dix jours.

Manuscrits birmans sur feuilles de métal, d'ivoire et de palmier.

Livres religieux birmans imprimés en laque noire sur fond or. Les feuilles qui les composent sont formées de morceaux de vêtements sacerdotaux enduits de laque.

Statue, marbre peint : ÇÂKYA-MOUNI, debout, la main droite sur la poitrine, la gauche tenant le bord

du manteau. Provenant du temple de Shoë-Dagon-Prah à Rangoun.

Statues en marbre peint représentant le BOUDDHA assis.

Instruments de musique religieuse.

## Vitrine 6.

Statues de bronze, dont une enrichie de verroterie: Rayon du bas. CARYA-MOUNI, assis sur le lotus, la main gauche ouverte reposant sur les genoux, la droite posée sur le genou droit.

Statue, marore blanz, légérement décorée de rouge et d'or : Le BOUDDHA couché, la tête appuyée sur la main droite. C'est la pose du Bouddha mourant, appelée « Attitude du Lion »,

Statuette de cuivre : Le BOUDDHA debout, tenant 2º rayon. de chaque main le bord de son manteau et un fruit

Deux statuettes marbre blanc, rehaussées de rouge : Prêtres adorateurs à genoux.

Soupière a riz et grande cantine, ou garde-manger, à plusieurs compartiments, en bois laqué rouge, ayant appartenu au grand-prétre bouddhiste de Mandalay.

Statuettes d'argent : Le BOUDDHA assis.

Deux petites statuettes d'argent : Prêtres, la tête rasée, à genoux.

Statuettes de bais blanc, représentant : celles de 3º rayon. gauche, des Nats ou genies sienfaisants; celles de droite, des adorateurs, et, tout à fait à droite, deux images du BOUDDHA assis et debout.

### TROISIÈME SALLE

A l'entrée de la Statue de bois doré : RI-LAC (Pou-tai), le prêtre salle. chinois à gros ventre, incarnation du Bouddha futur.

— Tonkin.

Devant la fenêtre. Trois statues birmanes du Bouddha, en marbre cristallin.

# Vitrine 7.

1ºr rayon. Manuscrits sur feuilles de palmier, écrits en caractères birmans, et cassette à manuscrits en bois sculpté, doré et orné de verroterie.

Livre religieux sur plaques de métal laqué.

2º rayon. Chapelle en argent renfermant une statuette du Bouddha Çâkya-Mouni.

Le Bouddha mourant; statuette en cuivre doré.

Deux cantines, ou garde-manger, servant pour apporter aux prêtres leurs repas. — Bois doré et verroterie

30 rayon. Parasol doré servant à abriter les images du Bouddha dans les processions.

Partie droite. Ornements de temples et éventails de prêtres assistants en bois doré et verroterie.

#### SIAM

### Vitrine 8.

Partie droite. Manuscrit illustré du Mahat Phra Malaï, ou cérémonies pour les morts. Monnaies siamoises en argent. — Jetons de maisons de jeu en porcelaine et en verre,

Divinités bouddhiques en bronz:, pierre, terre cuite et bois, recueillies dans les anciennes capitales ruinées du Siam.

Statuette bronze: Le Bousidha ÇARYA-MOUNI, Partie centrale assis sur un lotus, tenant de la main gauche le pitra, bol à recevoir les aunsônes, la main droite ouverte (geste de charité).

Deux statuettes bois doré: Adorateurs à genoux, probablement des prêtres ou Bhilahous (biksu).

Trois statuettes cuivre doré: Le Bouddans dans ses trois postures: debout, couché, assis, .

Carra-Moon, debout, les deux mains ouvertes la paume en avant; cuivre doré et verroteries.

Statue en bois naturel : Personnage adorateur, à genoux, les mains jointes.

Les bols, les soupières et coupes de porcelaine pla-Partie gauche. cées dans cette vitrine ont été faits et décorés à Siam, par des ouvriers chinois (époque Kién-Long). Les décors représentent des sujets religieux, ou bien ils sont ornés des cinq couleurs sacrées : rouge, bleu, vert, jaune et blanc.

Statuettes représentant le Bouddha Çanva-Mouni. Chapelles de cuivre.

#### ANNAM ET TONKIN

# Vitrine 9.

Que : As (Lou megin), d'eu on décesse de la grâce, Au milieu. à mille mains; bois doré de Hanoï. Quatre vieilles peintures tonkinoises représentant deux Bodhisativas et deux saints chinois.

A droite. Sanctuaire pour les tablettes ancestrales.

Statue de bois doré : Bodhisattva faisant le geste (moudra) du feu.

GIAC-HOA-PHAT (Amitábha) sur un trône à colonnes; bois doré.

A gauche. Confucius, assis sur un trône; bois doré.

QUAN-AM, à vingt bras, faisant le geste du feu bois doré.

Autre chapelle ancestrale.

Au milieu de la Bouddha faisant le geste du feu; bois doré.

BODHISATTVA, saisant le geste d'enseignement; bois doré.

Plaque sonore provenant du temple de *Lieu-Suon*, près de Hanoï.

Devant les fenêtres. Cercueil annamite en bois laqué rouge et or.

Les Trois purs, Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir; bois doré.

KOUAN-DÉ (Kouan-li), dieu de la guerre, entre son fils et son écuyer; bois peint.

GIAC-HOA-PHAT (Amitâbha), bois doré, entre VAN-TU (Manjuçrî) et PHO-HIEN (Samantabhadra), bois peint.

Devant les Statues de bois doré et de bois peint, représentant colonnes. des Bodhisattyas et des saints chinois.

## Vitrine 10.

Parlie droile. Fô, dieu du rang, tenant un spectre à la main; terre cuite peinte.

Statuette en bois peint : Personnage assis, tenant un sceptre et un lingot de métal précieux. — Le lingot indique un dieu de la richesse; le sceptre est l'indice d'un rang élevé. C'est probablement Kou-long, ou Tô-ti-kong, dieu taôiste du sol et de la richesse.

Statuette bois peint : Koueï, génie ou démon bouddhique. Le nom de Koueï s'applique en général tous les génies inférieurs.

Statuette bois peint: KOU-LOUNG, dieu du sol et de la richesse, la figure noire, tenant d'une main le lingot précieux et de l'autre un objet brisé, le pied droit sur un tigre. (Tabiste.)

Chapelles en bois sculpté.



Garniture d'autel ancestral.

Autel domestique du culte des ancêtres.

Statuette bois peint : Quan-am (Avalokitêçvara), assis, l'aspect féminin, vêtu d'une robe rouge. — Kouan-yin est un Bodhisattva chargé de la direction du monde et de la protection de la religion bouddhique depuis la mort de Çâkya-Mouni. En Chine, on en fait souvent une déesse.

Partie centrale.

Statuette bois peint : Autre QUAN-AM, vêtu de bleu.

Partie gauche.

Statuette bois peint : Personnage inconnu, à cheval, portant la couronne de Bodhisattva.

Séries de statuettes de bois, d'un art tout particulier, provenant de la pagode de Téi-foo.

Statuette en bois laqué rouge et or : QUAN-AM, assis sur un lotus dans une sorte de chaire ou de siège à dossier très élevée.

### Vitrine 11.

Instruments de musique chinois, la plupart très anciens.

Devant la fenêtre. BODHISATTVA, à trois têtes et six mains, faisant le geste de Vairotchana.

### QUATRIÈME SALLE

Au milieu de la Grande statue de QUAN-AM; bois laqué et doré de salle. Hanoï.

### Vitrine 12.

### CHAMANISME ET BOUDDHISME SIBÉRIENS

Livres bouddhiques, imprimés en tibétain, provenant d'un couvent de la Transbaïkalie.

Idoles chamaniques des Yakoutes et des Tongouses.

Collection d'objets en bronze trouvés dans des tombeaux du gouvernement d'Yénisséi.

OD-PAG-MED (cuivre doré), Dol-MA (bronze). Ces deux statuettes, de fabrication tibétaine, ont été trouvées en Sibérie.

CHAMANES et idoles chamaniques des Goulds; photographies.

#### CULTE POPULAIRE DE LA CHINE

# Vitrine 13.

Costumes des figurants des processions. Instruments de musique usités dans les temples et pour les processions.

## Vitrine 14.

Ustensiles de culte des exorcistes: blocs divinatoires; Rayon du bus.

— baguettes pour prédire l'avenir, et tableaux où se lisent les oracles; — lampe d'exorciste avec le boisseau dans lequel elle doit être cachée; — balance, ciseaux, sabre, etc.

Ustensiles de bois pour le culte des ancêtres dans 2° et 3° rayons. les familles pauvres. — Tablettes ancestrales.

# Vitrine 15.

Marionnettes servant à jouer des Mystères dans la cour des temples, les jours de grandes fêtes, et instruments de supplice de l'enfer.

## Vitrine A.

Bouddhas, Bodhisattvas et saints bouddhistes du

temple de Lam-pho-to, à Amoy, dédié aux Trois PRECIEUX (Triratna), disposés comme ils le sont dans ce temple.

#### CINQUIÈME SALLE

## Vitrine B.

Divinités, saints et personnages accessoires du temple de Ho-ké-ghem, à Amoy, dédié au Bouddha ÇÂKYA-MOUNI.

## Vitrine 16.

### DIVINITÉS ADORÉES A AMOY

Rayon du bas.

Le Dieu des Songes et ses serviteurs.

Le Dieu et la Déesse de la Variole.

Le DIEU DES CHARPENTIERS.

KÉH-SING ON, dieu de la province du Fou-khien et son épouse.

Le groupe des PA-CHEN.

Le Roi Dragon des mers et ses quatre serviteurs.

2º rayon. Les Trois seigneurs du monde (Ti-koan, directeur du ciel; Té-koan, directeur de la terre, et Soui-koan, directeur de l'eau).

MA-TSO-PO, déesse de la mer, et ses deux serviteurs: Oreille de bon vent et Œil de mille milles.

3º rayon. Autre série des PA-CHEN.

# Vitrine 17.

Partie droite, rayon du bas.

TCHANG-CHAN et HU-YOUEN, héros de la dynastie

Tchang, avec leurs deux acolytes, les généraux Nantsi-han et Loui-man-tchoun.

TCHAO-YUN, héros de l'époque des « Trois Royaumes ».

CHIN-NOUNG, second empereur de la Chine, inventeur de la médecine, en costume impérial.

Le même, comme inventeur de l'agriculture, figure noire, tête cornue, et vêtu de feuilles.

TCHOU-HI, dieu de la littérature, entre deux servi- 2º rayon. teurs portant des livres et une écritoire.

Les Cinq dieux des lettres (Oen-tchang, Kouan, Lou-tong-pin, Koueï-sing et Tsou-i).

HUEN-TIEN CHANG-TI, dieu du ciel, assis, l'épée à la main.

Tyoung-koui, génie destructeur des fantômes.

Tablette de Confucius, entre deux chandeliers 3º rayon. d'autel.

KOUAN-TI, dieu de la guerre, accompagné de son Partie centrale fils KOUAN-PING et de son écuyer TCHEOU-TSANG. Devant eux, deux soldats tiennent des chevaux en main.

Tablette du bisaïeul de Kouan-ti.

Tablette de Kouan-ti, dieu de la guerre, qui rem- 2º rayon. place habituellement son image dans les temples.

Tablettes du père et du grand-père de Kouan-ti.

Aï-HAO-SIA: deux enfants tenant un sac ouvert; Partie gauche, tronc pour faire taire les enfants criards. rayon du bas.

HUEN-TIEN-CHANG-TI, « Empereur du ciel noir », debout, l'épée à la main, entre ses deux serviteurs, le général CHANG et TYAO KOUNG-MING.

La déesse Hout-bou ou Maritchî, à seize bras, tenant au dessus de sa tête une image du Bouddha O-MI-TÔ-FOH, et entourée des quatre *Grands de Dia-* mant. Cette divinité sa place habituellement dans une chapelle latérale des temples bouddhistes.

KIA-LAM-IA « l'Ancien du monastère », personnage chargé de la surveillance des couvents bouddhiques, entre deux serviteurs.

Le saint Maudgalyâyâna, l'un des principaux disciples du Bouddha Câkya-Mouni.

2º rayon.

TIN-KONG, dieu du ciel ou du soleil, en costume impérial, entre deux serviteurs armés de grands éventails

Tô-TI-KONG, dieu du sol et de la richesse, debout, et tenant un bâton.

Le même, assis.

3º rayon.

Tabernacle renfermant une image du Bouddha naissant, désigné à Amoy sous le nom de RAHOULA, fils de Çakya-Mouni. Ce tabernacle est élevé sur une base creuse qui sert de tronc.

Kam-tsaï-pout, le Bouddha qui contrôle l'abstinence », figure noire, armée d'une massue, qui n'a rien des caractères habituels des Bouddhas.

TCHUN-PHOU-TSOU, « le Patriarche de l'eau claire », ancien ermite bouddhiste qui vécut dans les montagnes de Ngan-khi.

Devant les colonnes.

Statues de bois, provenant des îles *Pescadores* et représentant les deux serviteurs de la déesse de la mer : ŒIL DE MILLE MILLES et OREILLE DE BON VENT.

Devant la fenêtre.

Fauteuil en bois dont le siège, le dossier, les accoudoirs et la tablette pour les pieds sont hérissés de longs clous pointus. Il sert à promener processionnellement les possédés que l'on exorcise.

Contre le mur.

Le Bouddha naissant, entouré de dragons qui supportent le Bouddha O-mi tô-foh, de divinités et de saints bouddhiques; bois doré de Hanoï.

Tabernacle de temple ou d'autel domestique en bois sculpté laqué rouge et or.



#### SALLE RONDE

Fac-simile du sanctuaire du temple de Po-sing TAÏ-TÉ, « Grand dieu de la Production », et de Ma-TSO PO, « Déesse des eaux, » à Amoy, - Dans la niche centrale, se trouvent les images des deux divinités; mannequins articulés, sometueusement vêtus, Dans la niche de gauche, est assis l'Intendant civil, et, dans celle de droite, l'Intendant militaire, - Deux autels sont dressés devant le sanctuaire. Sur le premier, on voit un paquet contenant les sceaux du dieu; une sorte de râtelier garni de flèches autour desquelles sont pliés les ordres du dieu; les tablettes nominales du dieu et de la déesse; un brûle-parfum, deux chandeliers et deux vases. Sur le deuxième autel se trouvent : un grand brûle-parfum sphérique, une réduction du parasol et de l'éventail d'honneur. huit râteliers garnis des armes de la garde céleste, et enfin une image de No-TCHA, le commandant en chef de l'armée céleste. - Devant ces autels, est disposée la table d'offrandes, supportant une paire de chandeliers, un gong, un grelot, une sonnette, une paire de blocs divinatoires et un sabre. A droite et à gauche, prêtres taoistes en vêtements sacerdotaux. A droite et à gauche du sanctuaire, sur des gradins, les images des trente-six généraux de l'armée céleste.

Sur une table (à droite), on a disposé les divinités du temple du DIEU DE L'ENFER. et, sur une autre (à gauche), celle du temple du SING-ONG-YA, dieu des murs et des fossés, préfet de police céleste d'Amoy.

Au milieu de la salle.

Chaise à porteurs laquée rouge et or servant à la promenade du dieu les jours de grandes fêtes et deux grands parasols d'honneur.

A gauche, en entrant.

Scène de prières pour un mort. Un petit autel est disposé où se voient : une image, vêtue d'oripeaux et de clinquant, du Khaï-lô-sīn, « Dieu qui ouvre le chemin », chargé de défendre l'âme du mort contre les démons; un brûle-parfum, deux chandeliers et deux vases; un encensoir en étain. A côté de l'autel, se trouvent deux prètres bouddhistes en costume sacerdotal; l'un d'eux tient la bannière de l'âme (qui doit être portée par le fils aîné du défunt), et l'autre, un vase à libations. Devant l'autel : bassin en étain pour recevoir les libations, afin de ne pas salir le plancher.

Scène du Culte des ancètres. — Autel en bois sculpté supportant deux sanctuaires : celui de droite, pour les dieux du foyer domestique, c'est-à-dire : la déesse Kouan-yin, protectrice des femmes et des enfants; Tô-ti-kong, dieu de la richesse, et Tsao-koun-kong, dieu de la cuisine; celui-de gauche, consacré aux tablettes ancestrales. — Devant les sanctuaires : un brûle-parfum, une lampe et quatre chandeliers. — Au dessus de l'autel : tableaux représentant le Thien-koan, dieu du ciel, les Trois dieux du bonheur, un père et une mère défunts. Sur la table à offrandes, décorée d'une nappe d'autel en soie brodée, sont disposés cinq plats d'étain pour recevoir l

viandes, quatre assiettes pour les fruits, trois coupes et une buire pour les libations de bière de riz, une boîte à gâteaux et un portoir pour les offrandes de sucreries. — Deux mannequins représentent le père de famille en costume de cérémonie d'été et d'hiver.

Théâtre de marionnettes portatif, servant à jouer des Mystères dans la cour des temples et représentant une scène du drame de la « Délivrance de l'enfer de la mère du saint Maudgalyâyâna ». Les personnages en place sont : Yen-lo-oang, dieu de l'enfer, son secrétaire, le général à tête de bœûf et le général à tête de cheval, la mère de Maudgalyâyâna et sa servante, le saint Maudgalyâyâna, etc.

Grand éventail d'honneur et huit pancartes d'invocations et de recommandations à la foule, que l'on porte aux processions.

Autour de la salle.





Daï-Nîti-Nioraï du kongô kaï Bouddha suprême et éternel. Bois doré du xvie siècle.



## GALERIE BOISSIÈRE

CE011:03>

### RELIGIONS DU JAPON

049

Au Japon, nous trouvons deux religions : le Shinto, culte national et officiel, qui fait remonter son origine à celle de la nation elle-même, et le Bouddhisme importé de Corée vers le milieu du viº siècle de notre ère.



#### PREMIÈRE SALLE

Statue de bois peint, de style chinois: IDA-TÉN, Au milieu e dieu (bouddhiste) de la prière, du calme, de la paix et du recueillement; il garde les portes des couvents et les résectoires pour en écarter les dissensions et les distractions, et préside à la prière qui précède le repas des moines. Il est couvert d'une armure complète; une drapcrie légère flotte autour de lui. Ses

la salle.

deux mains s'appuient sur la poignée de son épée triangulaire. Ses pieds reposent sur les extrémités flottantes de ses vêtements pour symboliser l'apaisement des éléments,

## Vitrine 1.

#### SHINTO

Rayon du bas.

Kô-tô, sorte de harpe, instrument de musique à treize cordes en bois de polonia impérial et de palissandre, laqué et incrusté d'écaille, de nacre et d'ivoire, avec des appliques de bronze allié d'or (tchakoudô). Cet instrument se pose par terre, devant le musicien, sur deux petits chevalets bas.

Étui à double flûte en bois de cerisier.

Six volumes roulés, histoire du dieu Tén-mangou. Deux orgues à bouche (Sió), ou flûtes à dix-sept tuyaux.

2º rayon. Petit tableau en métal (ex-voto) représentant un Tori-i et un pin.

> Tori-i, réduction d'un portail de temple, en pierre. Ces portails sont placés à quelque distance des temples, à l'entrée des longues avenues d'arbres séculaires qui conduisent au sanctuaire.

Réservoir à eau pour les ablutions ; pierre.

Tronc en pierre pour recevoir les aumônes.

Couronne de paille, ex-voto offert au soleil levant à Issé.

Miroir en cuivre poli, Kagami, symbole de pureté. Coq sur un tambour, symbole de la paix du monde; bronze moderne. Tori-i, en cuivre, muni de ses lanternes.

3º rayon.

Miroir en cuivre argenté, Mi-Kagami, sur un socle en bois sculpté imitant des vagues. Symbole de création: le soleil se levant sur les flots.



TORI-I

Brûle-parfum en bronze ayant la forme d'une coiffure de noble japonais, Kam-mouri; xvitte siècle.

Gohéi simple; lanières de papier blanc fixées au 4e rayon. bout d'un bâton. — Primitivement le Gohéi servait à épousseter. Plus tard, on s'en est servi pour écarter, pendant la prière, les impuretés de l'atmosphère. Enfin, on en a fait un emblème et un symbole de la divinité.

Gohéi simple, employé en guise de goupillon. — Gohéi triple représentant les trois dieux familiaux. — Ex-voto.

Le Voile infranchissable à l'entrée du sanctuaire Au dessus de d'Amatérasou (déesse du Soleit), à Issé, dans lequel personne ne peut pénétrer. Un fidèle écrit sa prière, Près de lui est une bourse pleine de riz; quelques grains seront jetés aux poulets sacrés, et le reste mangé en famille, comme une sorte de pain bénit. Des pièces de monnaies enveloppées de papier blanc

sont déposées oomme offrandes sur les degrés du sanctuaire. Les piliers sont décorés de rameaux verts de Sakaki ornés de bandelettes blanches. — *Peinture de Félix Régamey*.

Entre les fenêtres.

Prètresse d'Issé et Danse du Sistre, cérémonic shintôiste exécutée dans le temple d'Atsta, province d'Issé, par une jeune fille consacrée au dieu Yamatodaké-nô-mikotô. La danseuse, vêtue d'une robe rouge recouverte d'une sorte de surpris blanc, tient le sistre à grelots et relève le pan de son surplis. — Peintures de Fèlix Régamey.

BIN-DZOU-ROU, dieu des malades, tenant une pêche à la main. Il suffit de toucher l'image au point du corps où l'on souffre pour être instantanément guéri... si l'on a la foi; statue de bois laqué rouge.

FOU-DAÏ-SHI, inventeur des bibliothèques tournantes et des cylindres à prières, entre ses deux fils; statues de bois peint.

Personnage coiffé de la couronne impériale chinoise.

Au dessus de la porte.

Vue d'ensemble du temple d'Amatérasou, à Issé. — Peinture de Félix Régamey.

Tableau en bois avec invocation au dieu Inari (exvoto).

## Vitrine 2.

#### SECTE RIOBOU

Au fond de la Étoffe de soie bleue, lamée d'or, Mammakou, servilrine. vant dans les processions de la secte Riô-bou.

Rayon du bas. Statuette de bois peint: Personnage à longs cheveux, couvert d'une armure, tenant une épée et assis

sur une tortue. C'est probablement le dieu du Nord.

Deux statuettes de bois peint (au fond), représentant les deux gardiens des temples, un jeune et un vieux.

Étoffe blanche brodée d'or, ceinture de prêtre.

Grelot double, Sou-dzou (bronze du xe siècle), employé en guise d'instrument de musique dans les temples.

Deux renards en bois doré. Le renard, Kitsouné, est particulièrement consacré au dieu Inari; on le considère comme un protecteur des moissons.

Statuette de porcelaine blanche (sabrication de Séto): Renard assis tenant la clef des écluses.

Statuette de bois peint: INARI, dieu du riz et de 2º rayon. la richesse, protecteur des moissons, tenant une gerbe de riz et la clef des écluses, assis sur un renard blanc.

Tableau peint sur papier représentant le panthéon shintôiste-riôbou.

Kakémono (tableau), peint sur papier, représentant la déesse du mont Poudji-Yama; derrière elle, se voit le volcan surmonté du soleil et de la lune.

Tén dou, dieu des montagnes, tenant une épée et un lacet, debout sur un renard; derrière lui, une auréole de flammes; bois noir.

Statuette de bois sculpté, très fine, dans une petite chapelle: INARI, dieu de la richesse et du riz entre deux renards.

Autre petite chapelle rensermant un groupe finement sculpté: Amatérassou déesse du soleil, en costume de guerrier, le sabre au côté, entre les dieux Kasouga et Hatchiman.

Petite chapelle: HATCHIMAN, ancien empereur divinisé sous le nom de KON-DA, à cheval entre les quatre dieux gardiens des quatre points cardinaux. - Bois sculpté.

Petite chapelle: HATCHIMAN sur un cheval blanc. - Bois peint.

Statuette de bois noir : INARI, portant une faucille et une gerbe de riz.

Statuettes de bois peint: Les deux gardiens des temples.

3º rayon.

Statuette de bois peint : Bén-tén, déesse de la beauté et de l'éloquence, coiffée du Tori-i (portail de teniple), tenant une épée et la boule précieuse, symbole de la richesse.

Au dessus de

Rochers du Lever du Soleil a Issé. C'est le pèla vitrine. lerinage favori des adorateurs d'Amatérasou (le Soleil). On lui offre des Tori i, porte sacrée en forme de perchoir (le soleil levant étant comparé à un oiseau qui s'envole, on lui offre un perchoir où se reposer), des couronnes de paille de riz, formant la croix au milieu du cercle, et de petites grenouilles en faïence.' - Peinture de Félix Régamey,

A gauche de la vitrine.

La Danse du Miroir. Cette cérémonie est accomplie par un prêtre shïntôiste, vêtu de blanc, la tête couverte de la coiffure de carton laqué des anciens nobles, agrémentée de deux ailes en gaze noire qui la font ressembler à une coiffe de religieuse.

Bois sculpté: Fronton d'un portique de temple.

# BOUDDHISME

Vitrine 3.

ORNEMENTS SACERDOTAUX

Kėsa, ėtoles, Sitchi-djo, chapes, Koudjo, dalmati-

ques, Sitara, ceintures, et Mos, coissures de prêtres bouddhistes en étoffes de soie brochées, lamées d'or et brodées. Ces vêtements, d'une richesse remarquable, ont tous, quoique n'ayant pas été usés, des pièces d'étoffes ou de couleurs dissérentes simulant des raccomodages, car le prêtre bouddhiste a fait vœu de pauvreté et ne peut porter que des vêtements hors de service donnés en aumône. Les brocards précieux doivent donc être rapiécés pour pouvoir lui servir. — La dalmatique rouge a servi à la cérémonie bouddhique célébrée au Musée Guimet le 22 février 1891.

Kékô ou Nio-i, sceptres de prêtres. — Plateaux en cuivre doré, garnis de glands de soie, servant pour les offrandes de fleurs. — Gourdes, en cuivre ciselé et ajouré, servant au même usage.

Belle statue de bois (assez ancienne): KOUAN-ON, Au dessus de dieu de la charité.

Six panneaux peints sur soie (XVIº siècle) représentant six des douze Téns, génies protecteurs des mois et des régions du monde. Six autres panneaux semblables sont distribués dans la salle suivante.

Prêtre bouddhiste japonais, en tenue de cérémonie, A gauche de se rendant à un des temples de Nikkô. — Peinture la vitrine. de Félix Régamey.

Sculpture sur bois: Fronton de porte de temple.

# Vitrine 4.

## BOUTSOUS OU BOUDDHAS

On a réuni dans cette vitrine les types principaux des Bouddhas innombrables (il en a 1061) adorés par les diverses sectes japonaises.



Tandôj Shaka Bronze.

Kakémono, peint sur soie: Le Mandara de Raï-kô, Au fond de la vitrine. c'est-à-dire Shaka-Mount entre Kouan-on SÉISI.

Autre Kakémono, sur soie: Daï-NITI NIORAÏ, Mondiou, Fouguén et Bon-ten.

SHAKA NIORAI' représenté dans ses quatre états: Rayon du bas.

Tandjô Shaka, Câkya-Mouni naissant, montrant d'une main le ciel et, de l'autre, la terre, en signe de prise de possession du monde. - Bronze moderne.

SHITSOUDZAN NO SHAKA, Câkya de la forêt, ou Câkya-Mouni ascète, drapé dans un linceul en guise de manteau - Bois du xvie siècle.

SHô-KAKOU NO SHAKA, Çâkya-Mouni dans l'attitude de l'enseignement, entre Mondjou, sur un lion, et Fouguen, sur un éléphant. - Statues de bronze du xviº siècle.

Néhan no Shaka, Çâkya-Mouni entrant dans le Nirvâna, c'est-à-dire mourant. - Statuette de bois doré.

Belle statue de bronze du xve siècle : ZENKODJI Nioraï, forme de Câkya-Mouni ou d'Amitabha, faisant le geste d'enseignement, entre KOUAN-ON et SÉISI.

AMIDA BOUTSOU (Amitábha), Bouddha éternel, 2º rayon. personnification de la Charité, inspirateur de Çâkya-Mouni, assis dans l'attitude de la méditation. - Bois doré du xviie siècle.

AMIDA HOSSÏN-SEPPÔ-IN, faisant le geste d'enseignement, et assis la jambe droite pendante sur un lotus. Sa tête est entourée d'une gloire radiante. -Bois doré du xvie siècle

t. Le terme Niorai correspond au sanscrit Tathagata ou Jina.

DJô-on-Gué-sha Amida, faisant le geste d'enseignement et de charité. — Bois doré du xve siècle.



YAMA-KOSHI NO AMIDA, assis, faisant le geste Yogan-seppò-in (méditation et charité), coiffé du chi-



DJô-on-gué-sha Amida. Bois doré du xv° siècle.

gnon des Bodhisattvas et la tête ceinte d'une gloire à rayons. — Bronze.



Sam-bô ou Trinité bouddhique

Autre statue de bois doré de Djô-on-gué-sha Amida, entre les deux Bodh.sattvas Konan-on et Séïsi.



Taïdzôkaï Daï-Niti Nioraï

YAKOUSHI NIORAÏ, le Bouddha guérisseur, debout, tenant de la main gauche un vase de remèdes. -Bois noir.

Très belle statuette de bois doré (xvIIº siècle): Daï-Niti Nioraï, le Bouddha suprême, essence de tous les autres, coiffé d'une sorte de tiare, faisant son geste habituel (tenant dans sa main droite fermée l'index de sa main gauche), et assis sur un lotus.

Petite chapelle renfermant deux images de Daï-NITI NIORAI: Kongôkai Daï-Niti (du monde de diamant), faisant le geste indiqué ci-dessus et Taïdzôkaï Daï-Niti (du monde matériel), faisant le geste de méditation. - Bois de santal.

YAKOUSHI NIORAÏ et les douze dieux du zodiaque; figurines de bois de santal dans une chapelle de laque noire

MA-MORI HONDZON, les dix Bouddhas gardiens; figurines de bois de santal dans une petite chapelle de laque noire.

3º rayon. Sam-Bô (Triratna), « les Trois Trésors » image de la Trinité bouddhique représentée par une tablette entre deux Bouddhas. - Bois doré du vyre siècle

Statuettes d'AMIDA, debout et assis.

Au dessus de La vitrine.

Cinq belles statues de Kouan-on dans diverses attitudes. - Bronze du xvIIe siècle.

# · Vitrine 5. KOUAN-ON BOSSATSOU

Le Bodhisattva Kouan-on (Avalokitéguara), fils ou émanation d'Amida, a, au Japon, e même rôle de dieu de la Charite et de la Grâce qu'il remplit en Chine sous le nom de Kouan-yin, et jouit d'un culte tout aussi répandu Il est adoré ici, comme il l'est en Chine, sous trente-trois formes où se trouvent mélangés les attributs et les légendes des 22 Avalokitécvara et des 27 Târâ de l'Inde du Nord. Dans ses images, l'aspect féminin ou juvénile prédomine. quoique, en général, il soit considéré comme étant un dieu mâle. Quelques traditions locales se sont ajoutées à ses légendes indiennes et chinoises.

Deux beaux Kakémonos (tableaux) du XVIIIe siècle, Au fond de la peints sur soie, représentent chacun quatorze des vingt-huit serviteurs de Kouan-on.

vitrine.

Statue de bronze (XVIe siècle): Sén-DJOU KOUAN- 1er rayon. on à sept têtes et vingt bras. Deux de ses mains sont levées au dessus de la tête et tiennent un Sanko (foudres à trois pointes). Sur le dos, une inscription constate que la statue a été faite par Kou-mou, prêtre de la secte Diô-dô.

Statue de bronze (XVIº siècle): Shô KOUAN-ON à une seule tête, debout sur un lotus ; statue faite également par le prêtre Kou-mou.

Dans une chapelle de laque: KOUAN-ON, assis sur un lotus entre deux dragons. - Bois doré.

Belle statue de bronze (XVIIe siècle): KOUAN-ON, la couronne sur la tête, tenant une bouteille et debout sur un lotus.

Magnifique statuette de bois doré du vne siècle (?): 2º rayon. Diou-itchi-mén Kouan-on (Kouan-on à onze têtes), tenant deux flèches et un chapelet, debout sur un lotus, avec une auréole en forme de feuille de figuier.

Très beau groupe de bois noir du xvIIe siècle. Djoun-dil Kouan-on, à seize bras, oiffé de la tiare,



Bois doré du xue siècle.

assis sur un lotus émergeant de l'eau. Devant le dieu, deux rois de Nâgas (génies-serpents) debout sur les vagues.

Statuette de bronze imitée de l'antique : Niô-RAN KOUAN-ON, transformation de Kouan-on en marchande de poisson.

Statuette de bronze (XVI<sup>e</sup> siècle): BYA-KOU-YÉ KOUAN-ON, la tête couverte d'un voile, tenant un bouton de lotus dans sa main droite.

Très belle statue de bois doré du XVIIIº siècle: NIÔ-I-RIN KOUAN-ON, assis sur un lotus, la tête appuyée sur sa main droite, méditant sur les moyens de sauver les hommes.

Statuette de bois doré (XVII° siècle): KOUAN-ON, avec une auréole à jour en forme de feuille de figuier, assis sur un rocher et tenant une bouteille.

Les Trente-trois Kouan-on, petites figurines de métal doré dans une chapelle de laque.

Neuf statuettes de bois doré représentant des 3º rayon. images célèbres de Kouan-on adorées dans divers temples.

Cinq statues de Kouan-on. — Bronze du XVII<sup>o</sup> Au dessus de siècle.

la vitrine.



## DEUXIÈME SALLE

# Vitrine 6.

## BOSSATSOUS OU BODHISATTVAS

Dans cette vitrine sont exposés quelques-uns des Bodhisattvas adorés au Japon. Les Bodhisattvas sont

des êtres très parfaits, aspirants au rang de Bouddha, qu'ils obtiendront après une dernière existence sur la terre. Leur puissance est immense et ils sont toujours prêts à l'employer pour le bien du monde. Aussi sont-ils l'objet d'un culte très fervent.

Kakémono peint sur soie : DIOU-ITCHI-MÉN Au fond de la nitrine. KOHAN-ON OH KOHAN-ON à onze têtes

> Mandara (mandala) de BEN-TÉN déesse des eaux, de la parole et de la musique, entourée des divinités bouddhiques; peinture sur soie.

Rayon du bas.

Vêtement de cérémonie de prêtre bouddhiste, Sitchi-djô-no Késa (sc. Uttara Sangati), « chape de sept morceaux », en soie brochée, avec pièces de couleurs différentes rapportées pour figurer un raccommodage, qui a servi à la cérémonie bouddhique du 22 février 1891.

Cloche de forme antique, bronze du XVIIIe siècle, Hi-iré, brasier pour allumer les pipes, décorée de quatre Absaras (nymphes célestes) et de quatre caractères de fantaisie.

Djou-dzou, chapelet 'de pèlerin au mont Foudji-Yama, composé de cent six grains sculptés et deux boules d'ivoire. Ce chapelet ne sert qu'aux laïques.

Plaques sonores, Kei, et marteau, Outshi-Narashi, servant à accompagner la récitation des litanies.

Marmites en fonte de fer en forme de cloches antiques, ornées de deux figures de Bouddhas, de quatre Apsaras et de deux lotus. L'une d'elles provient du temple de Takasago-Onoyé, province de Harima.

Brûle-parfum en bronze consacré dans le temple de Imakoumano-Kouan-oudji, à Kiotô, en juin 1756. 2º rayon. Dans une chapelle: Les six Djisô des six bon

CHEMINS, statuettes de bois de santal doré, sculptées au x° siècle par Yéshin-ïn Sotsou et réparées en 1692. Djisô a pour principale fonction de sauver les âmes de l'enfer. Il s'est incarné plusieurs fois et même, dit-on, en Occident.

Mandara de Mondjou (Manjuçrî), dieu de la sagesse. Mondjou se voit dans une grotte assis sur un lion, entre les pattes duquel sort un dragon. Cinq personnages, dont les attributs manquent, entourent la grotte; on ne peut reconnaître que la déesse Kishimodjin (Hâritî).

Statuette de bois de santal : Miô-Rén, dieu de la Grande-Ourse, la tête entourée d'une auréole, tenant un sabre de la main droite et faisant de la main gauche le signe du sabre. Il est assis sur un rocher. Devant lui, un enfant et une tortue.

Shoméi-kongo (Vajrapani), à quatre bras armés d'un lacet, d'une hache, d'un dôkô (foudre) et d'un sabre; bois du XIV<sup>e</sup> siècle, signé Nïnkéi.

Dans une chapelle, autre image de Miô-kén, armé d'un sabre et debout sur une tortue; bois peint du xviie siècle.

Statuette de porcelaine blanche: Hotei, incarnation de Mirokou (Maitréya) le Bouddha futur.

Fouguen (Samantabhadra), émanation de Daï- 3º rayon. Niti Nioraï et personnification de l'Intelligence suprême, tenant un livre et assis sur un éléphant; bois doré.

Fouguen Yen-méi, à vingt bras chargés d'attributs, assis sur un lotus porté par quatre éléphants blancs; sous cette forme on l'adore comme dieu de la longévité. — Bois doré.

Dans une chapelle: Le même, sur un éléphant à trois têtes.

Statuette en bois de santal dans une petite chapelle : DJOU-ITCHI-MÉN KOUAN-ON.

Statue de bois doré: Mondjou, sans attributs, sur son lion.

Entre les fenêtres.

Estampe représentant la mort du prêtre NITIREN qui fonda la secte Hokké-siou au XIIIº siècle.

Dans les fenêtres.

Quatre Kakémonos peints sur soie au xVIII<sup>o</sup> siècle (*ècole Tosa*), décrivent les aventures miraculeuses d'une statue du Bouddha, actuellement placée dans le temple de Zen-kô-dji (Shinano), qui fut apportée au Japon en 255.

# Vitrine 7 MIO-HOS. — TENS. — DJINS

Au-dessous des Bodhisattvas existent d'innombrables divinités de rang et de puissance divers. Ce sont les MIO-Hôs, grands dieux bouddhiques, les TENS (déva), dieux du ciel et de l'atmosphère, et les DJINS, esprits et dieux terrestres.

## CLASSE DES DJINS

Rayon du bas.

Nanda-Riou-hô, rois des Nâgas (génies-serpents), en costume de cour; bois peint.

Shômiô Dôdji, serviteur de Bén-tén, tenant une pagode et un vase d'amrita; bois peint.

Dans une chapelle de laque décorée de peintures : ATAGO GONGUEN, à cheval, entouré de deux prêtres, de Bishamon et de Foudô-mio-hô.

Deux Nios, gardiens des temples; bois sculpté.

Mandara de la déesse DAT BEN-DZAT-TEN, entourée de ses seize serviteurs ou Dédiis.

La déesse Kishimôpjin (Hâritî), portant son fils Bingara, dans une chapelle dont les portes sont décorées de fines peintures.

Onhô dôdji, l'un des serviteurs de Bén-tén, tenant une massue et un vase; bronze.

#### CLASSE DES TENS

Le génie Kongô-Yasha (Vajra-yaksa), petite figurine 2° rayon. dans un globe de cristal.

Statuette de bois peint : MARISSI-TÉN, dieu de la guerre, sur un sanglier. Il a la chevelure hérissée et six bras armés d'un sabre, d'un trident, d'une lance et d'une foudre.

Dans une chapelle: Autre image de Marissi-tén, assis sur un lotus porté par sept sangliers; bois peint.

MATALI-DJIN ou *Çiva Maháhala*, à trois têtes et six bras. En guise d'ornements, il porte des têtes de morts dans sa chevelure et sur sa poitrine. D'une main, il tient son épée qui repose sur ses genoux, de l'autre son lacet; deux de ses bras soutiennent une draperie derrière son dos, et, dans chacune de ses autre mains, il porte les cadavres d'un homme et d'un animal; très beau bois sculpté du XVII<sup>e</sup> siècle.

Zô-TCHÔ (Virudaka), l'un des quatre grands rois gardiens du monde, armé d'une lance, dans une chapelle de laque noir.

Groupe de bois de santal très finemeut sculpté : KI-AU DAÏ GONGUÉN, déesse protectrice des enfants. Sa tête est ornée de deux cornes ressemblant aux rayons lumineux de la tête de Moïse. Un enfant est debout à côté d'elle.

Statuette de bronze (XVI<sup>6</sup> siècle) : Personnage à tête



Matali-djin Bois sculpté du xvii° siècle



Daï-shô kouan-gui tén Bronze.

d'éléphant tenant une lance et un navet. C'est Daïshô kouan-gui Tén (Ganéça), dieu de la sagesse.

Statuette en or massif: Deux personnages à tête d'éléphant, se tenant embrassés. On les appelle Daïsho et son épouse. Ce sont des dieux du bonheur.

Petite chapelle de laque rouge renfermant une statuette en bois de santal de Bon-TÉN (Brahmå) à quatre têtes et quatre bras, portant une lance, un vase et un lotus. Une inscription indique que le prêtre Nitchou a fait l'ouverture des yeux, cérémonie qui a pour but d'amener l'âme du dieu dans l'image.

Statuette de bois peint: Bén-Tén, la tête surmontée d'un serpent à face humaine et d'un Tori-i, munie de huit bras chargés d'un glaive, d'un lotus d'une clef, d'une massue, d'une lance, d'une roue ou disque, d'un arc et de la boule précieuse, et assise sur un lotus.

Chapelle rensermant le Mandara de Bén-tén, assise entre Bishamon et Daïkokou et entourée de ses seize serviteurs, d'animaux et de divers objets d'agriculture, de commerce et de voyage. — Bois peint du xVIII° siècle.

Bén-tén, debout, tenant un sabre et une pêche; bois peint.

BÉN-TÉN jouant de la biva; faïence de Satsouma.

## CI.ASSE DES MIO-HOS

3º rayon. Chapelle avec une figure de Boutsou-мô Kou-djaкои мю-нô à quatre bras, tenant un lotus, une grenade et deux plumes de paon, assis sur un lotus porté par un paon. Ce personnage passe pour une incarnation de Mâyâ-Dévî, mère de Çâkya-Mouni. — Bois sculpté du xvrrr\* siècle.

Daï-Itokou Mio-Hô, l'un des gardiens du monde, à trois têtes et six bras, debout sur un taureau; bois du xv° siècle.

Dans une petite châsse ou chapelle, très belle boîte à amulettes, en bois sculpté du XIII<sup>e</sup> siècle, représentant les deux images de FOUDÔ·MIO-HÔ et d'AÏZEN MIO-HÔ, protecteurs des guerriers.

Statuette de laque rouge massive du xviº siècle: Aï-ZEN MIO-Hô à six bras, tenant le gokô et la sonnette sacrée, et coiffé d'une tête de lion surmontée d'un gokô. Ce dieu, tout terrible qu'il en a l'air, estau fond un bon diable. Il encourage les passions pour les faire servir au salut des hommes.

DAÏ-KOKOU TEN, dieu de la richesse, à trois têtes, portant le sac aux trésors et le marteau des mineurs; terre cuite de la veuve Korën.

Le même, en bois de santal doré, dans une petite chapelle en laque rouge.

YÉM-MA TEN (Yama), dieu des enfers et juge des morts; bois laqué du XIIIº siècle (?).

BISHAMON TEN, dieu du courage et gardien du monde; statuette de bois de santal dans une chapelle en laque rouge.

Statuette de bois doré: IDA TÉN, dieu du recueillement, les mains jointes, l'arme au repos, ses pieds retenant les parties flottantes de son vêtement.

Une chapelle, se dépliant en paravent, renferme les 4° rayon. MILLE FOUDÔ sous la forme de petites figurines en bois sculpté et peint. La grande figure du milieu serait, selon la notice qui accompagne cette pièce, du x1° siècle.

Statuette de bronze: Foudô Mio-Hô, tenant son épée et son lacet, environné de flammes et debout sur un dragon.

Rokoudji mio-hô, au corps vert, et à quatre bras. dans une petite chapelle.

Kongô-yasha (Vajra-yaksa), tenant dans ses quatre mains une sonnette, un vadjra, une lance et une flèche: bois du XIVe siècle.

Le génie Idzouna-Gonguen, armé d'un sabre, auréolé de flammes, debout sur un renard; bronze.

Foudô Mio-hô, entouré de flammes, debout sur un dragon; bois peint du xve siècle.

Deux Kakémonos sur papier représentant les huit Dans les fenêtres. Enfers.

Autre peinture sur papier : Les supplices de l'En-

Entre

M. Horiou Toki, supérieur du temple de Mitaniles fenêtres. dji (secte Sin-gon), célébrant la cérémonie Goho-rakou au Musée Guimet, le 13 novembre 1893; dessin de Félix Régamey.

# Vitrine 8.

## SECTE ZEN-SIOU

Qu oiqu'on dise qu'elle n'est pas la plus ancienne, la secte Zen-siou est de toutes les sectes japonaises celle qui se rapproche le plus du bouddhisme chinois. Son fondateur au Japon est le prêtre Dô-guén.

Partie verticale.

BODAT-DAROUMA (Bodhi-Dharma), missionnaire indien qui fonda la secte Zen-siou en Chine en 526.



Prêtre de la secte Zén-siou. Bois sculpté.

Il est debout et tient un livre dans sa main droite; bronze chinois du XVIº siècle.

Zô-TCHÔ MIO-HÔ, l'un des quatre gardiens du monde; statuette de bois dans une petite chapelle rouge.

SEN-DJOU KOUAN-ON, avec une couronne de têtes et vingt bras; bronze.

Statuettes de bronze représentant Tandjô Shaka, ou le Boudda naissant.

SHITSOUDZAN NO SHAKA, le Bouddha pénitent drapé dans un linceul : bronze du XVII<sup>e</sup> siècle.

AMIDA, entouré de Fouguen, Mondjou, Dharma et d'un prêtre de la secte Zén-siou; bois peint.

Joli bronze du xvº ou xvɪº siècle : Dji-кокоu, le gardien de l'Ouest.

Shô Kouan-on, debout sur un lotus; beau bronze du commencement du xvIII. siècle.

Barô Kouan-on, avec une couronne décorée d'une bouteille : bronze.

Série de statuettes de bois représentant des prêtres de la secte Zén-siou en costume de diverses époques.

DHARMA ou Bodhi-Dharma, assis, la tête couverte de son manteau; bois laqué du xv1° siècle.

Autre image de Shitsoudzan no Shaka; bois moderne dans une chapelle de laque.

Grand Gong en cuivre argenté décoré de l'image d'Amida, entre Kouan-on et Séïssi,

Mandara des SEIZE RAKANS (Arhats) présidés par Monjdou; figurines de bois de santal sculptées par Mohéi en 1857.

2º rayon.

Les dix-sept statuettes de bronze qui garnissent ce rayon représentent les serviteurs du Bodhisattva HanNIA, personnification du livre de la loi. Elles sont du XVIIº siècle.



Іккіоυ Prêtre de la secte Zén-siou. Bois sculpté.

Partie plate.

Histoire illustrée du Bouddha SHAKA-MOUNI (Çâkya-Mouni) imprimée au XVIIIº siècle. Les personnages de ce livre sont coiffés à la mode française de la fin du règne de Louis XIV, indice de l'influence exercée par l'Europe au Japon pendant la fin du XVIIº siècle et le commencement du XVIIIº.

Sceptres ou crosses de grands-prêtres japonais; collection Gasnault.

Le voyage de l'àme pieuse au milieu des périls du monde; Kakémono sur papier.

Biographie illustrée des RAKANS.

Au dessus de la vitrine.

DJOU-ITCHI-MEN KOUAN-ON; bronze.
FOUGUEN, sur son éléphant; bois doré.
SEN-DJOU KOUAN-ON; bronze.

# Vitrine 9.

#### SECIE TENDAI

La secte *Tèn-daï*, une des plus anciennes et sans contredit la plus riche des sectes japonaises, a été fondée en Chine par Emon, du monastère de *Thien-taï*, et introduite au Japon par le prêtre Dén-gnio-doïsi.

Partie verticale.

Shari-to, chapelle reliquaire en forme de pagode à trois étages, en laque noire, rouge et or du XVI° siècle, les portes décorées de huit figures de Téns très finement peintes. Elle renferme des reliques du Bouddha.

Belle statue de bronze du XVII° siècle : KOUAN-ON, debout sur un lotus et abrité par une gloire en forme de feuille de figuier, faisant le geste d'enseignement.

Groupe en métal : Mandara de Bén-tén entouré

de Bishamon, de Daïkokou et de ses seize serviteurs. Shô Kouan-on, assis et faisant le geste de charité; bronze.

Statuette de bois très ancienne : DJOU-ITCHI-MEN KOUAN-ON.

Statuettes de bronze représentant Tandjò Shaka. Le Bouddha pénitent, peinture sur soie par Kiosaï.

Chapelles de Nio-i-rin Kouan-on, de Bén-tén et des quatre gardiens du monde.

MANDARA DES TRENTE TROIS KOUAN-ON; figurines en bois de santal.

La déesse Kishi-Mò-DJIN et quelques-unes de ses 2º rayon. 999 filles; statuettes de bois peint.

Quatre statuettes de bois peint noir et or représentent les quatre gardiens du monde foulant aux pieds des démons: BISHAMON, gardien du Nord, portant la pagode: DJI-KOKOU, gardien de l'Ouest, armé d'une lance; Kô-MOKOU, gardien du Sud; Zô-TCHô, gardien de l'Est, tenant un livre et un pinceau.

Onze peintures japonaises représentant la mort du *Parlie plate*. Bouddha et dix des principales divinités bouddhiques.

Le Kon-gô Han-nia Haramita-Kiô, livre sacré de la secte Zén-siou écrit en caractère chinois archaïques,

Chapelle Mandara de Bén-tén et des seize Dòdjis; Au dessus de bois peint. la vitrine.

NIO-I-RIN KOUAN-ON méditant; bois doré.

La même; bronze.

Statue de bois noir (XVIIIº siècle): YEN-NÔ-GUIÔ- Contre DJA, prêtre japonais divinisé de la secte Sin-gon, protecteur des voyageurs. Il tient un livre géographique

(guide) dans une main et, dans l'autre, un bâton de voyage terminé par un sistre à anneaux.

Statue de bronze (XVIII° siècle) par Obata-Mifi-Tossi; YEN-Nô-GUIÔ-DJA avec le livre et le sistre, chaussé de ghètas, sortes de sandales japonaises. Cette statue vient de Biya.

On attribue à YEN-NÒ-GUIÔ-DJA la construction de plusieurs ponts, jetés sur les torrents des montagnes, qu'il aurait fait construire en quelques instants par les deux démons Zén-ki et Gô-ki qu'il avait réduits à la domesticité.

Entre les colonnes.

Deux grands vases de temple en bronze, du xv° siècle.

L'un représente la mort du Bouddha SHAKA-MOUNI et tous les êtres de la création pleurant autour de son corps; dans le ciel, on voit s'avancer Mâyâ, mère du Bouddha.

L'autre représente la transformation de SHAKA-MOUNI en Bouddha parfait. Il avait rempli tous les devoirs de la loi religieuse, avait subi toutes les pénitences et les austérités recommandées, avait acquis toutes les connaissances par l'étude et la méditation. Il réfléchissait profondément, assis entre ses deux disciples Çâripoutra et Maudgalyâyâna, lorsque, tout d'un coup, il sentit qu'il devenait Bouddha, c'est-à-dire qu'il atteignait à la science transcendante, qu'il était maître de ses passions et de son existence. Des prodiges nombreux attestèrent immédiatement ce fait.

Contre le mur, à droite.

Statue de bois noir (xvº siècle): San-Bô-kouô DJIN à huit bras, la figure terrible, l'œil de sagesse au milieu du front, la chevelure flamboyante, debout sur deux lotus. Dieu du feu et du foyer domestique; il protège les maisons et les villes contre l'incendie.

Panneau en bois sculpté représentant trois des six serviteurs du dieu Foudô MIO-Hô et, en bas, un lacet et deux petits chiens.

Statue de bois noir du xve siècle: Zaô-Gon-Guén MIO-Hô, génie protecteur du mont Yossimô, province de Yamato. Il est debout sur un rocher, la face grimaçante, l'œil de sagesse au milieu du front, et brandit de la main droite le Sankô ou foudre à trois pointes. Zaô-gon-guén est, dit-on, une incarnation du Bouddha Çâkya-Mouni, qui apparut sous cette forme au prêtre Yén-no-guiô-dja sur le sommet du mont Yossimô.

Panneau en bois sculpté représentant les trois autres serviteurs du Dieu Foudô Mio-Hô et, au-dessous, un sabre et trois jeunes chiens.



# TROISIÈME SALLE

#### LE MANDARA

Au milieu de cette salle est placé le Mandara érigé par Kô bò daïshi dans le temple de Tò-dji à Kiotô, au commencement du Ixº siècle de notre ère, reproduction exécutée sous la surveillance du grandprêtre de ce temple. Mandara veut dire ensemble complet. Il représente le symbolisme de l'Univers personnifié par les principaux Bouddhas.

Il se compose de trois groupes de personnages : Au milieu, un premier groupe de neuf divinités :





ASHIKOU NIORAÏ.



Hoshô Nioraï



Foukou-djô-djou nioraï

Daï-Niti-Nioraï, le Bouddha suprême et éternel, entouré de huit autres Bouddhas, êtres humains divinisés par la science et la charité, et personnifiant les intelligences ou vertus de Daï-Niti, dont ils sont des émanations. — Les émanations du premier degré, c'està-dire les plus parfaites et les plus puissantes, sont: Ashidou, Aksobhya, (devant), la Foi; Hô-shô, Ratnasambhava, (à gauche), perfection de conduite; Amida Amitabha, (derrière), enseignement et direction; Foukou-dio dou ou Amogha-siddha (à droite), amour du prochain et charité active. — Les émanations du second degré sont représentées par les Bodhisattvas: Kon-gô-satt'à (devant, à gauche), Kon-gô-gô (devant, à droite), Kon-gô-hon (derrière, à gauche), et Kon-go-hô (derrière, à droite).

Le groupe de droite représente la transformation ou l'incarnation des Bouddhas du groupe central en Bosatsous (Bodhisattvas) ou prophètes, pour amener les hommes au bien par les bons conseils, les bons exemples, les exhortations, la science et l'éloquence. Il se compose de cinq personnages: Han-nia (au milieu), la loi; MIROKOU (devant), le Bouddha futur; KOUAN-ON (derrière), la charité et la grâce divine; MONDJOU (à droite), la science; FOU-GUEN (à gauche), l'intelligence suprême.

Les cinq personnages grimaçants du groupe de gauche représentent la transformation des Bouddhas en démons ou génies, Tembou ou Mio-hô, chargés de réduire, par la frayeur des chât-ments futurs et par de mauvais traitements en cette vie, les êtres rebelles aux enseignements des Bosatsous. Le chef de ces génies Foudô MIO-Hô est l'incarnation de Daï-Niti au milieu): GOSAN-zi (devant) représente Foukou-djô-



INCONCIONAL CONTRACTOR

djou; DAÏ-ITOKOU (derrière), monté sur un taureau vert, est une émanation d'Amida: Kon-Gô-YA-SHA (d gauche) est le représentant d'Ashikou; et Goun-DARI (à droite) émane de Hô-SHÔ.

On voit que, d'après cette conception, les démons ne sont ni les ennemis ni les adversaires des Bouddhas, mais bien les auxiliaires des prophètes dans l'œuvre du salut de l'univers,

Aux angles de l'autel sont les quatre gardiens des points cardinaux terrassant des démons: BISHAMON (Nord), figure bleue; Koô-MOKOU (Sud), figure rouge; DJI-KOKOU (Ouest), figure verte; Zoô-TCHÔ (Est), figure couleur de chair.

Sur le socle, quatre vases en bronze (XVIIIº siècle). Les deux de devant, aux armes du Mikado (le chrysanthème), représentent en relief: AMIDA (devant); KOUAN-ON et SÉÏSI (sur les côtés) et FOUDÔ MIO-HÔ (derrière). Les deux de derrière, aux armes de la famille Shôgounale de Tokougava (trois feuilles de mauve), représentant: AMIDA (devant), deux FOUDÔ (sur les côtés) et CODÔ (derrière).

Autour du socle.

Deux grandes plaques sonores en bronze remplacant les cloches.

Deux fontaines en bronze pour l'eau consacrée.

Grand brasier de temple en bronze.

Vase sonore, en bronze, Zarougané ou Dô-ra, sorte de gong usité pendant les prières.

NÉHAN-NO SHAKA, Çâkya-Mouni mourant, étendu sur le côté droit dans l'attitude du *lion*; bois récemment redoré.

Autour de la Douze statuettes de bois sculpté représentent les génies qui personnifient à la fois les douze signes



YAKOUSHI NIORAÏ

du Zodiaque et les douze heures du jour (les heures japonaises en valent deux des nôtres) :

NE, le rat, première heure du jour, minuit; Oushi, le bœuf, deuxième heure, 2 heures du matin; Tora, le tigre, troisième heure, 4 heures; Ou, le lièvre, quatrième heure, 6 heures; Tatsou, le dragon, cinquième heure, 8 heures; Mi, le serpent, sixième heure, 10 heures; Ma, le cheval, septième heure, midi; Hitsoudji, le bélier, huitième heure, 2 heures du soir; Sarou, le singe, neuvième heure, 4 heures; Tori, le coq, dixième heure, 6 heures; Inou, le chien, onzième heure, 8 heures; I, le sanglier, douzième heure, 10 heures.

Au dessous de chacune de ces statuettes se trouve l'animal cyclique qu'elle représente et qui donne son nom à l'heure. Les mêmes animaux sont sculptés au dessus de la tête de chaque personnage.

Contre le mur.

Trois Kakémonos représentant:

Celui du milieu, AMIDA, entouré des saints, dans le paradis de Soukhâvatî; les deux autres, les seize grands RAKANS (Arhats), disciples de Çâkya-Mouni.

Sept grandes statues de bois doré sur des socles :

YAKOUSHI NIORAÏ, le Bouddha guérisseur, debout sur un lotus, avec une auréole feuille de figuier, tenant de la main gauche le vase à *Amrita*. Il porte le costume indien, c'est-à-dire que sa robe laisse à découvert l'épaule et la partie droite de la poitrine. Cette belle pièce peut être attribuée au xv<sup>o</sup> ou xvi<sup>o</sup> siècle.

AMIDA enseignant, assis sur le lotus, la tête entourée d'une gloire ronde, faisant de ses deux mains le geste d'enseignement (l'index et le pouce réunis).

AMIDA, conducteur des âmes, debout sur le lotus.

la tête entourée d'une gloire ronde ornée de cinq figures de Bouddhas. Il fait les gestes d'enseignement et de charité (XVIIº ou XVIIIº siècle, redoré récemment).

Grande statue de Roshana une des formes d'Amida assis dans l'attitude de la célèbre statue de Kamakoura appelée Daï-Boutsou, « Grand Bouddha ». Ce dieu est caractérisé par le geste qui lui est habituel: les deux mains posées sur les genoux, la paume en l'air, les deux index se touchant par leur seconde phalange; - geste de charité et méditation.

AMIDA, conducteur des âmes, debout, avec une gloire ronde.

Autre statue de Roshana assis.

Très belle statue de Kô-hô Kouan-on, figure voilée assise sur un lotus, avec gloire en forme de feuille de figuier, les deux mains ouvertes et posées l'une sur l'autre, la paume en l'air.

Statue de bois peint : Fou-rén, dieu du vent, au corps bleu, grimaçant et portant la besace où les les fenêtres. vents sont emprisonnés.

Devant

Statue de bois doré du XVIº siècle : AMIDA, conducteur des âmes, debout sur le lotus, avec une auréole en feuille de figuier ornée de treize figures de Bouddhas

Statue de bois doré: AMIDA, conducteur des âmes, debout, avec une gloire ronde radiante.

Statue de bois peint : Raï-Dén, dieu du tonnerre, figure terrible, au teint rouge, entourée d'un cercle de tambours sur lequels il frappe avec deux baguettes.

## Vitrine 10.

SECTE SIN-GON

La secte ésotérique et mystique de Sin-gon est



Kô-bô daï-shi Fondateur de la secte Sin-gon. Statue de faïence.

une des plus anciennes du Japon. Elle a été fondée au IXº siècle par le prêtre Kô-bô daïshi, inventeur de l'écriture cursive, dite Hirakana, qui a été adoptée surtout par les poètes et par les semmes. Elle appartient, comme du reste tout le bouddhisme japonais, à l'école Mahâyâna. Elle donne la première place à Daï-Niti Nioraï (Vairocana), le Bouddha éternel, incréé, dont tous les autres Bouddhas ne sont que des émanations. Amida lui-même n'est plus qu'une transformation secondaire de ce Bouddha éternel, et son rôle est restreint à la présidence du paradis de Soukhâvatî. Au dessous de lui, le culte le plus fervent appartient aux Bodhisattyas Fouguen. personnification de l'intelligence de Daï Niti, et Kouan-on, en sa qualité de protecteur perpétuel du monde et de dieu de la charité SHAKA-MOUNI (Câkva-Mouni) ne vient qu'après. Elle adore aussi nombre de génies protecteurs du monde et de la religion, surtout Foudô Mio-Hô, le chef des génies Tembous.

Peinture sur soie où les Bouddhas sont remplacés Au fond de la par des lettres sanscrites employées avec une valeur symbolique.

Kakémono sur soie: AMIDA, dans un cercle de vingt-quatre lettres sanscrites.

Autre Kakémono: Tô ou Stúpa, décoré de lettres sanscrites.

Brûle-parfums en bronze, ornés de caractères sans- Rayon du bas. crits découpés à jour.

Statuette, en vieille faïence japonaise, portrait du prêtre Kô-Bô DAÏ SHI, fondateur de la secte Sïngon, mort en 835. Il tient en main le *gokô* (foudre à cinq pointes), insigne de son rang de grand-prêtre.

Deux statuettes de bronze représentent des prêtres.

Manuscrit donné à M. Guimet par le grand-prêtre du temple de Tohédji à Nagoya. C'est la grammaire du vieux sanscrit usité dans les anciens manuscrits sur feuilles de palmier conservés dans les temples du Japon, suivie de l'explication du sens mystique des caractères sanscrits. Ce livre est le premier document de ce genre-apporté et publié en Europe (Annales du Musée Guimet, t. I).

2º rayon. Chapelles reliquaires en bronze et en bois.

Réi, sonnette sacrée dont le son appelle les dieux et met en fuite les démons.



Kôs, instruments employés par les prêtres au cours des cérémonies bouddhiques et dans les exorcismes. Il y a le Dô-Kô simple qui sert aux prêtres du rang inférieur; le San-Kô, « trois kôs », qui symbolise les trois manières d'être des Bouddhas; le Go-Kô,

« cinq kôs », emblème des cinq Bouddhas suprèmes. Ce dernier n'est employé que par les prètres du plus haut rang. Comme sa forme l'indique, le Kô est l'image de la foudre.

Statuette en très vieille faïence craquelée, image du Bouddha suprême Daï-NITI NIORAÏ.

Série de petits reliquaires renfermant des reliques (?) du Bouddha Shaka-Mouni

Conque, ou coquille marine, servant de trompette. Deux statuettes, une en faïence et l'autre en grès de Bizen du XVII° siècle, représentent un Yamaboushi, ermite de la secte Sïn-gon, se servant de cet instrument.

Statuette de bronze : Daï-Niti Nioraï, le Bouddha suprême faisant le geste d'intelligence.

Aïzen MIO-Hô; statuette de bois avec une gloire rouge.

Kô-bô daïshi; statuette de bois noir du xviiº siècle.

Figurine de bronze : Animal à corps d'éléphant, à six pieds et quatre ailes, sans tête ni queue.

Figurine de bronze: Animal apocalyptique à corps de cheval ailé, avec une tête humaine à trois yeux et à crinière de lion; tout son corps est parsemé d'yeux.

Le Bouddha AMIDA avec une gloire en forme de 3º rayon. feuille de figuier ornée de caractères sanscrits; bois doré.

Chapelles de Foudò Mio-IIò. Le dieu est représenté 4º rayon. avec les quatre *Tembous*, quelquefois avec deux serviteurs, rarement seul. On le reconnaît, du reste, facilement aux flammes qui l'entourent, à son air terrible, et surtout à l'épée et au lacet dont il ne se sépare jamais.



YAMABOUSHI Sonnant de la conque.

Groupes (bois sculpté) représentant le prêtre YEN-NO-GUIO-DIA et ses deux serviteurs.

Chapelles de Foudô MIO-Hô et de Bén-Tén.

Foudô MIO-HÔ dans une boule de cristal figurant la pierre précieuse *Mani*.

Kakémono où les Bouddhas et les dieux sont re- Au dessus de présentés par leurs caractères sanscrits symboliques. Le Bouddha AMIDA; bois doré.

# Vitrine 11.

## SECTE HOKKÉ-SIOU

Primitivement sous-secte de Tén-Daï. la secte Hokké-siou, appelée aussi Nitiren-siou, s'est fait peu à peu, et surtout depuis le xvie siècle, une place tout à fait indépendante par suite de l'importance toute spéciale qu'elle a donnée au culte du Tri-ratua (en japonais, Sam-bô), « les Trois joyaux », ou Trinité bouddhique : Bouddha, Dharma, Sangha, Elle met la Loi, Dharma, au dessus des Bouddhas qui ne sont que ses interprètes et ses prophètes. Dans les chapelles ou Mandaras de cette secte, le Dharma est représenté sous la forme d'une stèle ou tablette portant écrite en un caractère spécial la formule d'invocation sacrée: Namou Miô hò rengué kiô, « Adoration au Lotus de la Bonne-Loi », placé entre deux personnages assis, dont l'un (à droite) représente le Bouddha éternel AMIDA, et l'autre, la personnification de l'Église bouddhique, ou Sangha, sous la forme de Çâkya-Mouni, le Bouddha humain, chef et organisateur de cette Église.

Le fondateur de cette secte fut le prêtre NITI-REN (XIº ou XIIº siècle) qui passe pour l'un des plus grands thaumaturges du Japon.



NITI-REN Fondateur de la secte Hokké-siou. Bois sculpté.

Au fond de la Vêtement de prêtre en soie brodée de caractères vilvine, sanscrits,

Rayon du bas. Plateaux à offrandes en cuivre ciselé.

Les quatre GRANDS ROIS, gardiens du monde ; bois peint.

Dans une chapelle peinte en rouge : Kismimodjin, portant son fils Bingara, et dix de ses 999 filles : bois peint.

Chapelle mandara du SAM-Bô. Au premier rang : 20 rayon. DAIKOKOU, dieu de la richesse, entre les Bodhisattvas Fouguén sur un éléphant, et Mondjou, sur un lion.

Chapelle mandara, en bois doré, de la Trinité bouddhique accompagnée de nombreuses figures de Bouddhas et de saints, au milieu desquels se trouve le Bodhisattva DJISÔ, sauveur des âmes, avec deux serviteurs portant, l'un une lance à trois pointes, l'autre une tablette de cour (sia-kou). NITI-REN, le fondateur de la secte, est assis au premier rang, au bas des degrés. La chapelle est armoriée au blason de la famille de Nou-ki-na (une orange et cinq feuilles d'oranger dans un cadre carré).

Chapelle du SAM-Bô (Trinité : une tablette entre deux Bouddhas), en bois sculpté du xvIº siècle.

Dans une chapelle, tablette en bois doré avec l'invocation: Namou mió hó ren-gué hió, profession de foi de la secte Hokké-siou.

Statuette de bois du XVII<sup>o</sup> siècle : NITI-REN, tenant un rouleau à la main. Cette image a subi la cérémonie de l'ouverture des yeux.

Deux autres statuettes de bois représentent le prêtre Niti-ren jeune et vieux.

Grande chapelle mandara du SAM-Bô. La Trinité, 3º rayon. accompagnée de Bouddhas et de saints, est gardée par les quatre génies gardiens du monde. Au premier rang figurent : le Bodhisattva DJISò, la déesse Bén-Tén, Daïkokou et NITI-REN,

Autre chapelle mandara du Sam-bô. La Trinité avec quatre Bodhisattvas. Au dessous, les dieux Miô-



NITI-REN VIEUX Bois sculpté.



Katô-Kyomasa Bois sculpté du xvi• siècle.

кén. dieu de la Grande-Ourse, Aïzen мю-но, Foudo міо-но̂ et Daikokou. En avant. Niti-ren entre Mondjou et Fouguén. Aux angles, les quatre gardiens du monde.

KATO KYOMASA, célèbre général de Taïkô, fervent disciple de la secte Hokké-siou; statuette de bois noir dans une chapelle de laque.

Dans une petite chapelle, statuette du dieu Miokén en cuivre doré.

Au dessus de la vit. vitrine.

Le Bouddha Roshana: bois noir.

A droite de la Tô ou pagode reliquaire consacrée au Bouddha TAHô, dans le temple d'Amatani, en 1764.



BLASON DE KATO KYOMASA

## Vitrine 12.

#### SECTE SIN-SIOU

Une des dernières venues au Japon, et ancienne sous-secte de Djó-dó, cette secte, fondée par le prêtre SHIN-RAN, est cependant celle qui compte le plus grand nombre de fidèles. Elle doit son succès à la



SHÏN-RAN
Fondateur de la secte Sïn-siou
Bois du xviº siècle.

simplicité de ses dogmes et à la douceur de sa discipline. En effet, aux laïques, elle n'enjoint que le respect et l'observation des lois du pays et l'adoration du Bouddha AMIDA, dont elle fait sa divinité principale à cause de son role funéraire comme président

du paradis de Soukhâvatî. Elle restreint le culte à la répétition aussi fréquente que possible de l'invocation: Namou Amida Boutsou, « l'adore le Bouddha Amida », qui, prononcée avec ferveur, suffit à ouvrir les portes du paradis. Aux prêtres, elle n'impose que la charité, l'amour divin et du prochain, et la pureté des mœurs, leur permettant du reste de se marier et les dispensant des jeûnes excessifs et de l'abstinence absolue de viande et de poisson, qui sont formellement prescrits aux ministres des autres sectes. Elle leur interdit la mendicité, SHAKA-MOUNI reçoit, chez elle, un culte de vénération, mais pas d'adoration, ce qui est réservé pour AMIDA. Le Bodhisattva Kouan-on a même un culte supérieur à celui du fondateur du Bouddhisme. Il accompagne habituellement Amida avec un autre Bodhisattva, Séïsi, qui représente la piété et n'est en réalité qu'un dédoublement de Kouan-on. C'est avec le chapitre de cette secte que M. Guimet a eu la longue conférence publiée dans le premier volume des Annales du Musée. La sténographie de cett: conférence a été imprimée au Japon et les prêtres de la secte s'en servent comme d'une sorte de catéchisme.

Au fond de la vitrine.

Kahémono peint sur soie encadré d'une bordure en soie blanche ornée des armoiries du Temple de Hon-guan-dji : Shôtokou-Tô-Aïshi, prince de la famille impériale, qui fut très versé, dit-on, dans la théologie bouddhique.

Kakémono, peint sur soie par le prêtre Don-yô, représentant Don-RAN, prêtre de la secte Djô-dô, tenant un sceptre ou crosse et un chapelet.

Kakémono représentant Zén-Dô, prêtre chinois, fondateur de la secte Djò-dô. Il tient un chasse-mouches. Livres sacrés sur des portoirs de laque et, en Rayon du bas. avant, le texte japonais de la conférence de la mission de M. Guimet avec les grands-prêtres de la secte Sïnsiou, dans le temple d'Hon-guan-dji.

Photographie de MM. Kô-Idzumi Riô-taï et Yoshitsura Hôguén, prêtres de la secte Sïn-siou, qui ont célébré la cérémonie *Hô-on-kô* en l'honneur de Shïnran, au Musée Guimet, le 21 février 1891.

Deux rouleaux, texte original manuscrit des discours, en l'honneur de Shïn-ran, prononcés par ces deux prêtres.

Très belle statuette de bois (XIII° siècle), provenant 2° rayon. du célèbre temple de Kamakoura : AMIDA, conducteur des âmes, faisant le geste d'enseignement et de charité.

Amida, statuette de grès de Bizen imitant le métal. Sur un portoir en laque : Nio-i, ou sceptre de prêtre

Statuette de terre cuite imitant le bronze: Kou-YA-Djb-NïN, prince de la famille impériale, qui se fit moine bouddhiste et fonda, au x° siècle, une secte analogue à celle de Sïn-siou.

Statuette de bois (XVIº siècle), portrait de SHÏN-RAN, fondateur de la secte Sïn-siou.

Portoirs à offrandes en bois doré et gâteaux de riz, de diverses couleurs, ayant servi à la cérémonie Hôon-Kô.

Brûle-parfum, chandeliers et vases à fleurs en vieux cloisonné du Japon, qui décoraient l'autel pour la cérémonie Hô-on-Kô.

AMIDA; statuette en bois noir du xve siècle.

Amida entre Kouan-on et Séïsi; groupe bois doré.

RAÏ-KÓ BOUTSOU, Amida conducteur des âmes;

Tablette en laque noire et or : Invocation Namou Amida Boutsou, écrite en caractères chinois par Sïn-yo, quarante-huitième grand-prêtre de la secte Sïnsion.

Petit brûle-parfum en bronze, vase de bronze et chandelier représentant une grue sur une tortue, garniture d'autel de la secte Sin-siou.

3e rayon.

Garniture d'autel en porcelaine de Nankin.

Au dessus de la vitrine.

Prêtres inférieurs de la secte Sin-siou écoutant, à travers les murs de papier du pavillon de Taï Kò, dans le temple de Honguan-dji, la conférence des prêtres supérieurs et de la mission scientifique française. — Peinture de Félix Régamey.

A côté de la vitrine.

Statue de bois laqué rouge : DHARMA, patriarche bouddhiste, introducteur du Bouddhisme en Chine.

Les prêtres Kô-Idzumi-Riô-taï et Yoshitsura-Hô-guen, célébrant la cérémonie Hô-on-Kô. — Dessin de Félix Régamey.

# Vitrine 13. SECTE DJO-DO

La secte Djō-dō, d'origine chinoise, a été importée au Japon par le prêtre Hō-nen au xii\* siècle de notre ère. Elle s'occupe principalement de la vie future, et le but qu'elle propose à ses disciples est plutôt le paradis secondaire de Soukhâvati que le Nirvâna, trop difficile à atteindre pour la masse des fidèles. Son culte s'adresse donc principalement au Bouddha Amda,



Kou-ya-djô-nïn Terre cuite.

président de Soukhâvati et à ses deux acolytes les Bodhisattvas Kouan-on et Seïst. Elle a aussi une dévotion spéciale pour le Bodhisattva Djisò, le sauveur des âmes, qui se dévoue à sauver de l'enfer les âmes des enfants morts avant d'avoir pu racheter par une nouvelle vie les fautes commises dans leurs existences précédentes. On lui recommande aussi tous les défunts en général.

La secte Djò-dò a conservé toutes les pratiques et les prescriptions du Bouddhisme, notamment les jeûnes, les abstinences, l'obligation pour les prêtres de pratiquer le célibat et d'exercer la mendicité. Néanmoins, elle accorde à l'invocation Namou Amida Boutsou la valeur d'une adjuration magique et admet que sa récitation fervente suffit à ouvrir les portes de Soukhâvatî.

Il semble que la secte Djò-dô considère l'enfer comme éternel.

Au fond de la vitrine.

Kakémono, peint sur papier: L'Enfer et ses huit divisions. Cette peinture nous montre l'enfer bouddhique sous les mêmes couleurs que les enfers du moyen âge, avec un peu plus d'imagination peut-être dans le nombre et le choix des supplices. En haut, Yimman, roi des enfers, assis à son tribunal, juge les morts que lui amènent les démons, ses aides. A droite de son tribunal, on voit le miroir, Kagami, où se reflètent tous les actes de la vie, et la balance où se pèsent les bonnes et les mauvaises actions.

Kakèmono très finement peint sur soie, du XVIIIº siècle, copie d'une vieille peinture du VIIIº siècle : Le PARADIS DE SOURIIAVATI. Soukhàvatî est un immense lac, dont la surface est couverte de fleurs de lotus qui répandent un rare parfum et servent de sièges aux

élus. Au milieu est Amida, entre Kouan-on et Seïsr et, tout autour d'eux, les Boddhisattvas et autres bien' heureux assis sur leurs lotus. En bas, on voit un orchestre de musiciens célestes et des chœurs de danseurs et de danseuses.

Kakémono sur papier: Yéм-мл (Yama), roi des enfers et juge des morts.

Cymbales de cuivre, Nió-halehi, servant dans les Rayon du bas. cérémonies funéraires.

Késa, étole en gaze de soie lamée d'argent.

AMIDA, conducteur des âmes; bois peint.

Tablettes de bois doré (xviº siècle), présentant en relief les images de Zén-dò, fondateur chinois de la secte Djó-dò, et de Hó-nén, fondateur de cette secte au Japon.

Gakon, tablette d'invocation au Bodhisattva Djisô. 2º rayon.

Groupe en bois du xve siècle (redoré récemment) : Amida entre Kouan-on et Séïsi.

Statuette de bois peint : YÉM-MA, son sceptre à la main, assis sur un coussin.

Tablettes funéraires en laque noire avec peintures or. Ces tablettes se consacrent dans les temples en souvenir des défunts. La plupart portent les armoiries des familles qui les ont consacrées.

Grande statue de bois peint (xv1º siècle): DJIsô, le Bodhisattva sauveur des âmes. C'est un ancien prêtre qui s'est, dit on, réincarné plusieurs fois. Il aurait vécu dans plusieurs mondes et, notamment, en Occident.

Statue de bois peint : DJISò, assis et méditant, la tête appuyée sur sa main droite.

Dans une petite chapelle : Fragment d'une vieille peinture, représentant neuf des mille Amida, attribuée à Hò-nen (XII\* siècle), fondateur au Japon de la secte Djô-dô.

Chapelle de laque rouge, renfermant une image en bois de santal de Kasseki, ancien grand-prêtre de la secte  $Di\dot{o}$ - $d\dot{o}$ .

Au dessus de la vitrine.

ntre les colonnes.

Très belle statue de bois doré : AMIDA méditant, abrité par une auréole en forme de feuille de figuier.

Deux lanternes de temple, en bronze, aux armes de la famille de Yoshida (trois feuilles de chêne), dédiées à Kô-bô-daï-shi.

### QUATRIÈME SALLE

ntre les colonnes.

Statue de bronze (XVIII° siècle): DJISÔ, assis sur un lotus, la jambe gauche pendante, tenant le sistre à anneau et la boule précieuse.

Statue de bronze, coulé sur feuilles d'or (XVIII° siècle): Foudò MIO-Hò, entouré de flammes, tenant le glaive et le lacet.

A gauche.

Chapelle de laque brune avec portes finement sculptées à l'intérieur, sauvée de l'incendie du temple d'Ouyéno, en 1868.

Dans cette chapelle : Statue de bois noir, du XVI<sup>e</sup> siècle, représentant Shïn-ran, fondateur de la secte Sin-siou.

A droite.

Chapelle de laque rouge renfermant une jolie statuette de Kouan-on en bois de santal.

Au milieu de la salle.

Grande statue de bronze (XVIIIº siècle) : Le Bodhisattva DJIsô, sauveur des âmes, debout sur le lotus,



Foudô мiô-нô

tenant le bâton à sistre et la boule précieuse. Statue consacrée en 1723 dans le temple de Sïnsodomoura, province de Shimosa.

## Vitrine 14.

## LÉGENDES JAPONAISES

Les pièces réunies dans cette vitrine n'ont rien de religieux; elles représentent des sujets de contes et légendes populaires et sont surtout intéressantes par leur art. La même observation s'applique aux objets renfermés dans la vitrine des Légendes chinoises.

Partie verticale.

Statuette de bois peint du XVII<sup>e</sup> siècle: Vieux diable qui, ne pouvant plus faire le mal, a pris la robe rouge, le vase à aumônes et le parapluie du moine mendiant, et cherche à émouvoir, par ses airs béats, la charité des passants.

Groupe en bois du XVII° siècle : Les génies de l'amitié.

Groupe en bois du XVIº siècle: Porteurs de cloches à longues jambes: suivant la tradition populaire, ce serait la race primitive, le premier essai, peu satisfaisant, de la création.

Statuette de bois : Le dieu Shokt, destructeur des démons.

Statuette en faïence d'Hagny : Kômathi, célèbre femme poète du Japon.

Trois statuettes de faïence d'Avata, représentent les trois patriarches Ki-ouru-oské, Ourasima-Titró et Tobô-Sākou. Le premier vécut cent six ans, le second deux cents ans et le troisième trois cents ans.

Statuette de grès de Takatori : le blaireau Tanaki



LE DIABLE DEVENU MOINE BOUDDHISTE Bois sculpté japonais du xVII° siècle.

déguisé en prêtre pour échapper à un chasseur. Au Japon, le renard et le blaireau jouissent d'une répu-



Porteurs de cloche Bois sculpté japonais du XVII<sup>e</sup> siècle.

tation de finesse et de diablerie parsaitement établie. Groupe de bois sculpté: Le renard Kitsouné sortant d'une marmite de riz, à la grande frayeur des assistants. Explication originale du phénomène de la marmite de Papin.

Groupe en grès de Bizen : DJô et OυBA, Philé- 2º rayon. mon et Baucis japonais.

Très belle statuette de faïence : OUBA, armée de son balai.

Statuettes de bronze\*: Djô et OUBA, Ouba tient son balai.

Belle statuette de grès de Bizen : La Félicité parfaile, représentée sous la forme d'un homme endormi.

Figurines de terre cuite attribuées à Koëmon 3º rayon. (xviº siècle).

Statuettes de porcelaine et de bois représentant le dieu Shô-kr

Rouleau peint sur soie, caricatures religieuses et *Partie plate*. historiques, signé par Tamé-Nobou (XVIII<sup>e</sup> siècle).

Fêtes populaires des douze mois de l'année, par M. Kubota.

Rouleaux de peintures diverses.

## Vitrine 15.

## LÉGENDES CHINOISES AU JAPON

Statuette de bois peint (XVIII<sup>e</sup> siècle); TCHEOU- Partie verticale. THSANG, écuyer de Kouan-ti, dieu de la guerre, armé de sa hallebarde.

Trois statuettes de porcelaine de Nagoya, représentant l'empereur Riou-Bi, ou Gén-To-Kou, avec son général Kouan-Ti et son échanson Tchô-Hi.

Belle statuette de grès de Takatori : Le philosophe déifié Kin-kô, sur une carpe.

2º ráyon. Statuette de bois, du XIIº siècle, représentant un personnage assis.

Statuette de bois peint : Chin-noung, second empereur mythologique de la Chine, inventeur de la médecine. Il est habillé de feuilles.

Statuette de bois peint (xVIIe siècle): Mô-Kô, philosophe sauvé, dit-on, d'un naufrage par une tortue qu'il avait autrefois tirée des mains de quelques enfants qui la tourmentaient. La tortue se trouve dans la partie plate de la vitrine.

Groupe bois sculpté du XVIIIe siècle : HÉNDJAKOU et le génie qui lui apprend la médecine et la sorcellerie.

Très belle statuette du xVIIe siècle, représentant le philosophe TÉ-KAÏ (Li-tié-koué), exhalant son âme.

Groupe de bronze (XVIIIe siècle : Ossi-CHIN, ancien roi de la Chine, tenant un orgue à bouche et accompagné d'une grue.

Terre cuite de Kiotô (XVIIIe siècle): Personnage habillé en femme, et les cheveux épars. C'est Kikoudille de page banni dans le désert pour avoir marché par mégarde sur le coussin de l'empereur Mouoang. Il vécut trois cents ans et resta toujours jeune.

Figurine de bois laqué imitant le bronze (XVIII<sup>e</sup> siècle), représentant un jeune homme assis sur un lion. On l'appelle le *Berger des Lions*.

Statuette de faïence de Kiotô : Mô-kô, debout sur la tortue qui le sauve du naufrage.

Partie plate. Caricatures peintes sur soie par Tamé-nobou.

Album peint sur papier représentant les sept dieux du Bonheur.

Livre manuscrit illustré de la Piéte filiale.

Trois Kakémonos, peints sur papier: Histoire du Devant les prêtre Shïn-RAN (1173-1262), fondateur de la secte fenétres.

## Vitrine 16.

#### LÉGENDES HISTORIQUES

Statuette de bronze : Ksou-no-ki Massa-shigué, cé- 1° el 2° rayons. lèbre général du xvi° siècle, portant sur son dos la hotte qui sert de sac au soldat japonais et assis sur un rocher.

Statuette porcelaine de Kiotô: Ksou-no-ki Massa-shigué assis un livre à la main.

Statuette de bronze (xv° siècle): T±ï-To, héros et poète, assis devant une table et jonglant avec un vase.

Belle statuette de bois sculpté : Le prêtre-poète Saï-GO-Niô, debout, appuyé sur un bâton.

Statuettes de terre cuite de Kiotô: L'impératrice Zin-Gou, conquérante de la Corée, un éventail à la main et le sabre au côté, et son ministre TAKÉNO-OUTCHI tenant un poupon.

Statuettes de terre cuite de Kiotô: Le héros VATA-BE-NO-TSOUNA et sa mère.

Statuette de bois sculpté du XVII<sup>®</sup> siècle : OïSKI-KOURANO-SOUKÉ, chefdes quarante-sept *Ronins*, tenant ele gohé, insigne de commandement.

Groupe de porcelaine de Kiotô: Bataille sur le pont de Kiotô du géant BENKÉ et du jeune Yoshi-Tsouné qui renverse son adversaire d'un seul coup d'éventail.

Statuette de bois (xVI° siècle) : Yoshi-Tsouné porté par le géant Benké.

Statuette de porcelaine : Yoshi-Tsouné portant Tén-Gou, dieu de la montagne, à bras tendu.

Le vieux Tén-Gou portant Yoshi-Tsouné à bras tendu; bois.

3º et 4º rayons.

Poupées de la Fête des petites filles, représentant une fête à la cour impériale. — La Fête des petites filles a lieu le 3 mars; elle est l'occasion d'une dinette, préparée par les jeunes filles de la maison, à laquelle elles invitent leurs amies.

## Vitrine 17.

#### DIEUX DU BONHEUR

Les Dieux du Bonheur sont au nombre de sept. Ils ne figurent pas dans les temples, au moins en cette qualité et sous l'aspect que leur donne la fantaisie populaire; on ne leur rend aucun culte, ce qui ne les empêche pas de trôner dans toutes les maisons où ils jouent le rôle de Lares. Dieux-bibelots, ils sont bons enfants, comprennent fort bien la plaisanterie et ne se formalisent pas d'un peu de caricature. Ils furent inventés, dit-on, par un habile courtisan, Dai-Oino-Kami, pour expliquer un rêve qui avait fort effrayé le Shô-goun Yémitsou pendant la nuit du 1° de l'an 1624. Daï-Oinô Kami sut persuader à son maître que les sept monstres qui lui étaient apparus n'étaient autres que les Dieux du Bonheur venant lui rendre leur visite de nouvel an. De plus, il

eut l'art de trouver dans le Bouddhisme, le Shintô et le Taòisme, sept personnages divinisés correspondant à peu près à ceux que décrivait le Shôgoun. Au Bouddhisme, il emprunta BISHAMON, dieu de l'Est, pour en faire le dieu du courage et des guerres heureuses, Daïκôκου, dieu de la richesse, Hoteï, le prêtre ventru, soi-disant incarnation de Maitréya, dieu du contentement, et Bén-tén, la déesse de la beauté. Il prit au Shïntô Yébisou, le dieu des pêcheurs et du commerce. Le Taôisme lui fournit les deux dieux de la longévité, Fokou-rokou-djou et Djou-rô-djïn.

Kakémono, peint sur soie, représentant Bén-tén, Au fond de la Bishamon, Daïkokou et Djou-rô-djïn.

Kakémono, peint sur papier : Daïкокоu, debout sur un ballot.

DAÏKOKOU, dieu de la richesse; nain difforme à Rayon du bas. grosse tête, l'air jovial, tenant un marteau et debout sur un ballot de riz; grès de Bizen.

BISHAMON, dieu du courage, armé d'une massue et debout sur un lion; terre cuite.

Images de Fokou-rokou-pjou, dieu de la longévité, à grosse tête.

Figurines représentant DJOU RÔ-DJÏN, autre dieu de la longévité.

Statuettes de Daïkokou en diverses matières 2º rayon.

Hotei, dieu du contentement et de la modération dans les désirs, incarnation de Μικοκου (Maitréya), le Bouddha futur, assis sur un sac; bois noir.

"Groupe de bois sculpté et peint; DAÏKOKOU et YÉBIS, fatigués de porter leurs attributs, les traînent sur un chariot.

Les Sept Dieux du Bonheur en porcelaine de Koutani.

3e rayon.

YEBIS, dieu du commerce et des pêcheurs, tenant sous son bras un *Tai* ou dorade, bois peint du XVI<sup>e</sup> siècle.

BÉN-TÉN, déesse de la beauté, de l'éloquence et de la musique, entre DAÏKOKOU et BISHAMON, dans une chapelle de bois doré.

Bén-rén, jouant de la hiva; bronze, dans une chapelle de laque.

Statuettes de Bishamon, Djou-rô-djin et Fokourokou-djou.

4º rayon. Deux figurines de terre cuite de Tokonabé, représentent la *Grue* sacrée, qui vit mille ans, et la *Tortue* à longue queue, qui vit dix mille ans.

Images diverses de Daïkokou et de BISHAMON.



#### CINQUIÈME SALLE

Statue de bois doré représentant NIKÔ-BOSATSOU Au milieu de tenant un lotus surmonté d'un disque. la salle.

Deux Norimonos (chaises à porteurs) ornés de très



BLASON DE SEN-DAÏ

beaux cuivres ciselés, celui de droite aux armes de la famille de Sen-daï, celui de gauche aux armes des Koudjô.

## Vitrines 18 et 19.

Peintures anciennes sur soie et sur papier. Kakémonos brodés.

Arrhat pleurant, terre cuite du IXº șiècle. SHITSOUZAN NO SHAKA, bois doré très ancien. Portrait en bois sculpté et peint, du XVIº siècle. Makémonos et albums peints à la main. Autour de la Statuette de bronze de Tô-kiô: DAÏ-NITI NIORAÏ, salle. assis sur un lotus et faisant le geste de l'intelligence



Portrait. Bois sculpté du xviº siècle.

suprême. Image dédiée par une troupe de comédiens. Statue de bronze du XVIII<sup>e</sup> siècle; KAYEN MIO-HÔ (Agni), tenant le sabre et la boule précieuse.

Dans une chapelle, statue de bois noir représentant Shò Kouan-on, faisant le geste de charité et tenant une bouteille.

Statue de bronze par Otani-Massa-tsounô (XVIII° siècle), consacrée dans le temple de Mi-yéï-dô: DJISô, tenant le bâton à sistre, debout sur un lotus décoré d'un syastika.

Fauteuil de prêtre en bois noir laqué, aux armes d'Assaïna.

Lion et lionne gardiens de temple, en bois doré du XIIIe siècle, provenant du temple de Kamakoura,

Autre statue de bronze du même artiste que la précédente et consacrée dans le même temple : DJISÔ, la tête ceinte d'une gloire ronde ornée de fleurs de lotus, tenant le bâton à sistre et la pierre précieuse, debout sur un lotus.

Fauteuil de prêtre en bois laqué rouge.

Statue de bois représentant un personnage coréen coiffé d'un chapeau de paille, et tenant une tête, une patte et une plume de grue.

Groupe de bois noir (XVII° siècle); FOUDÔ-MIO-Ô, le sabre et la corde en mains, debout sur un rocher, entre SÉÏ-TA-KA (à gauche), tenant un lotus, et un autre serviteur, armé d'une massue.

Statue de bronze : YÂKOUSHI NIORAÏ, président des génies des heures et du Zodiaque, assis sur un lotus dans l'attitude de la méditation. Image consacrée par une troupe de comédiens.



#### SIXIÈME SALLE

Au milieu de la salle.

Belle statue de bois bronzé du XIV° siècle : Le prêtre DHARMA sortant de son tombeau, drapé dans son linceul et un soulier à la main.

Deux lanternes en bronze aux armes de Tokougawa, fabriquées en 1835.

Devant les colonnes, à droite.

Statue de bois doré (XVIIe siècle): AMIDA méditant, avec une gloire en forme de feuille de figuier ornée de six Bouddhas, assis sur un lotus aux armes de Maëda.



Blason de Maéda

A gauche. Statue de bois de pin du XII° siècle: DAÏ-ZOUI-GOU, dieu inspirateur des grands hommes, à huit bras armés du goko, de la hache, de l'épée, du trident, du lotus, du serpent, de l'étendard et du livre. Cette image a figuré dans la chapelle particulière du Shôgoun Taï-kô.



Amida Mouriô-djou-kiò Bois doré du xiiº siècle.

Autour de la salle.

Grande chapelle de la secte Sin-siou.

AMIDA MOURIÔ-DJOU-KIÔ, ou Amida enseignant dans le paradis de Soukhávatí; bois doré du XIIe siècle.

AMIDA, conducteur des âmes; bois noir du xe ou du xie siècle

## Vitrine 20.

# OBJETS IMPÉRIAUX

Rayon du bas. Vase funéraire en terre grise à peine cuite. Ce vase renfermait les objets, dits Mangatamas (dents, griffes, anneaux, etc., en jade, pierre dure et bronze), aui l'entourent.

> Boîte en laque aventurine aux armes du Mikadô (une fleur de chrysanthème).

2º ranon.

Statuette en terre cuite, Tatémono, très grossière, spécimen de celles qui ont remplacé les victimes humaines dans les funérailles depuis le décret de l'empereur Soui-nin-ten-nô, l'an 2 avant notre ère,

Statuette en terre cuite du VIº siècle, provenant du temple de Hokô-dji à Nara et représentant un bonze chantant.

Manuscrit du XIII.º siècle ayant appartenu à l'empereur Gô-daï-gô-tén-nô et en dernier lieu au défunt prince de Shô-gô-in, frère de l'empereur actuel, C'est un album de poésies envoyé à l'empereur Gô-daï-gô par ses fidèles pendant son exil à Oki.

Écritoire de poche et pinceaux du seu prince de SHÒ=GÔ-IN.

3e rayon.

Tomoyi-Gozen, maîtresse du shôgoun Yoshinaka; bois peint.

Dame de la cour en costume de cérémonie; bois peint.

Sabre de cour, lame de Bizen du xIVº siècle.

Casque en fer laqué rouge, ayant la forme d'un 4º rayon. bonnet phrygien, provenant de Kamakoura (xnº siècle).

Disque en terre cuite, copie d'un ex-voto fait par Kikkó Itchiró, le 7 septembre 1860.

Deux tableaux à six compartiments représentent Contre le mur. douze des trente-six grands poètes japonais, peints au siècle dernier. Les vingt-quatre autres poètes sont placés au second étage dans la salle des Estampes ja-

ponaises.

Cinq grandes peintures provenant d'une chapelle du temple de Shiba, près de Kiotô. Elles représentent les seize grands RAKANS, disciples du Bouddha. C'est une célèbre composition du prêtre Miò-tchiô (xviº siècle), reproduite par Kén-you-saï Kadzou-no-bou (xixe siècle).

Boîte, en forme de hotte de soldat, en laque noire, rouge et or, servant à porter les images sacrées et les ustensiles du culte quand les prêtres bouddhistes vont officier dans une localité où il n'existe pas de temple, ou bien lorsqu'ils vont en pèlerinage ou en mission.

Six belles statues de bronze du XVIIIº siècle provenant d'un temple de Nara: 1º Le Sen-nïn (philosophe divinisé) TÉ-KAÏ transformé en vieux mendiant (la petite figure debout sur la banderole qui sort de la bouche du philosophe représente son âme); 2º KAN-SIN, général del'empereur Kað ti(282 av. J.-C.), fouetté par un pêcheur; 3º et 4º ASINAGA, l'homme aux longues jambes, et TÉNAGA, l'homme aux longs bras; 5º Yô-DJô (383 av. J.-C.) perçant de son épée

le manteau de son ennemi, Tchiô-si, qu'il n'a pu assassiner; 6º Kouan-ti, le dieu chinois de la guerre, armé de sa hallebarde.

AMIDA, debout sur un lotus; bois doré réparé récemment.

Statue de bronze provenant du temple de Kamakoura (XIIIº siècle) : SÉITAKA, l'un des serviteurs de Foudô-mio-ô, vêtu d'un pagne de paille tressée.

Grand pot, *Tama-katsoura*, en grès d'Oudji, avec boîte de laque et enveloppe en soie brochée, fabriqué spécialement pour contenir le thé d'Oudji réservé à l'usage du Shô-goun. Celui-ci a appartenu au feu prince de Shô-gô-in.

Kakémono tissé en fibres de lotus : Les Trente-Trois Kouan-on ou Hassou mandara.

Autre Kakémono représentant la Mort du Bouddha ou son entrée dans le Nirvâna.

Groupe d'Amida, le Bouddha éternel, entre Kouanon, personnification de la charité, et Séïsi, personnification de la piété. — Bois doré japonais, du XVIIIº siècle.

Pagode, châsse à reliques, reposant sur une tortue à longue queue et à tête de chien; bronze.

Duel de guerriers japonais armés de toutes pièces. Armure aux armes des Vakizaka.

Grand vase à thé, *Tcha-tsou-bô*, en fer-blanc laqué décoré d'une image du dieu Soussano no Mikotô, frère de la déesse du Soleil et premier souverain du Japon.

Selle du XVI<sup>o</sup> siècle, décorée d'incrustations de corne de rhinocéros et de nacre.





## GALERIE SUR COUR

### ART JAPONAIS

## Vitrine 21.

Gardes de sabres classées chronologiquement.

Lames de sabres fabriquées par des armuriers célèbres.

Éventails de guerre.

Portrait du lutteur TANI-KADZÉ NO SOUKÉ, propriétaire du grand sabre qui figure au rayon du bas; estampe.

Paravent: Jeunes femmes à la promenade.

Au dessus de

# Vitrine 22.

Laques. — Baîtes, plateaux, coiffures, etc. Paravent: Fleurs sur un rocher.

Au dessus de

# Vitrine 23.

Laques. - Boîtes, plateaux, portoirs, etc.

# Vitrine 24.

Collection de portraits de prêtres et autres personnages en bois sculpté et peint.



Kô-Bô Dai-Shi Fondateur de la secte Sïn-gon.

· Vitrine 25.

Laques. — Boîtes et coffrets très anciens.

## Vitrine 26.

Laques, pour la plupart imitant le métal.



Portrait Bois sculpté.

# Vitrine 27.

Collection d'Inrôs ou boîtes à médecine.

# Vitrine 28.

Collection de Netskés et de peignes.

# Vitrine 29.

### Collection de masques japonais.

Grande Chimère en bronze, du temple shintòïste Au milieu de la galerie. de Taimasan (province d'Iwami), Fabriquée par Kawakitchi à Osaka en 1844.

> Portrait de Zoui-Riouzan-nan Zendjô, prêtre de la secte Ten daï; bois sculpté.

> Table en laque noire, incrustée de nacre, supportant un Shihatchi de faïence en forme de bœuf.

Grand tambour en vieux cloisonné japonais.

Portrait d'un prêtre de la secte Zen-siou; bois.

Coffre à trésor, ou malle du Shô-goun Yévoshi (1838-1853), en laque brune décorée des armoiries des 269 grands Daimios.

Deux fusils à mèche aux armes des Shò-gouns Tokou-gava.



BLASON DE TOKOU-GAVA



COFFRE A TRESOR DU SHÔGOUN YEYOSHI



Prêtre de la secte Zen-siou.



Prêtre de la secte Tén-dai Statue de bois peint.

Dans une vitrine : Deux portraits de prêtres de la secte Zen siou, et portrait d'un prêtre de la secte Tendaï. Bois.



KAKOU, SHÎN-NI Prêtre đe la secte Djôdô.

La religieuse Tchiou-djo-Hôni; bois. Portrait du héros Yoshi-tsouné à l'âge de seize ans.



Gosanzé Mio-hô.

Autour de la galerie.

Portrait du prince Shôтокоu Daï-shi, propagateur du Bouddhisme.

GOUNDARI MIO-Hò, armé du gokó et de la sonnette sacrée, les pieds reposant sur des lotus; bois.

GOSANZÉ MIO-HÔ, foulant sous ses pieds Dav-dizaiten et sa femme Ou-Mako; bois,

Portrait du prêtre Kakou-shïn-ni, de la secte Djôdô; bois.

Portrait de Dji-on Daï-shi, prêtre de la secte Djô-dô; bois.

Kakémono très ancien, peut être du XII° siècle, représentant un prêtre de la secte Ten-daï.

Portrait de Kô-Bô Daï-shi, fondateur de la secte Sïn-gon; bois.

Boutsou-zan, prêtre de la secte Zen-siou; bois. Portrait d'un prêtre inconnu; bois.

Le PARADIS D'AMIDA, Kakémono très ancien.

Fine peinture sur fond or représentant la réception d'une ambassade coréenne à la cour du Shô-goun,

Deux grands paravents du xVIIIº siècle représentant les HUIT SEN-NÏNS (Pâ-chéns).

Paravent du XVI° siècle représentant l'arrivée d'un navire portugais au Japon. L'amiral est reçu par des Jésuites. Celui qui figure dans le registre supérieur est probablement saint François-Xavier.

Deux Coffres à trésor en laque noire décorés d'armoiries en or,

Très beau paravent sur fond or : Cerisier en fleurs. Six très fines peintures sur fond or : Danses japonaises.

----



# SECOND ÉTAGE

PAVILLON DE TAÏKÔ à Kiotô.

Dans l'escalier

Prètres bouddhistes de Ceylan, vêtus de robes jaunes drapées à la façon des toges romaines.

CHAPELLE DÉDIÉE A ÎNARI sur la route de Nikkô. MATSOURI D'ÎNARI À Kiotô.

Pont sacré et pont banal de Nikkô.

Adoration de la photographie du Mikadô, le 7 novembre anniversaire de sa naissance. — Peintures de Félix Régamey.

Cloches annamites.

#### GALERIE CIRCULAIRE

Peintures de Félix Régamey:
SECTE «COMMUNISTE D'ONEÏDA.
BAPTÈME D'INDIENS CHOCHONES PAR LES MORMONS.
BAPTÈME DE NÈGRES À Philadelphie.
SECTE COMMUNISTE DES SHAKERS.
PRÉPARATIFS D'ENTERREMENT A SINGAPOUR.
MISSIONNAIRES JAPONAIS en Chine.

RÉCEPTION DE LA MISSION FRANÇAISE dans le temple de Hong-ouan-dji, à Kiotô, Japon.

Vêpres BOUDDHIQUES dans le temple de Nikkô.

PRÉDICATION ET OFFRANDES dans le temple du dieu Tén-man-gou, à Kiotò, Japon (Shintôisme).

TEMPLE DE KOUAN-ON entouré de pruniers roses. à Kiômidzou, saubourg de Kiotô (Bouddhisme).

Tonsure de séminaristes dans le temple de Hongouan-dji, à Kiotô (Bouddhisme).

ENTRÉE DU TEMPLE DE KOUAN-ON à Kiômidzou (Bouddhisme).

BOUTIQUE DE TIR A L'ARC dans les jardins sacrés du temple d'Assaksa, à Tôkiô, Japon,

JARDINS SACRÉS D'ASSAKSA, à Tôkiô, Japon, Entrée du temple bouddhiste.

JARDINS SACRÉS D'ASSAKSA, à Tòkiô. Entrée du Palais du grand-prêtre bouddhiste.

RÉFECTOIRE DE BONZES à Canton, Chine (Bouddhisme).

Le CHEVAL DU DIEU DE LA CITÉ, à Canton, Chine (Taôisme).

SACRIFICE A L'ESPRIT DE LA TERRE, à Hong-Kong. Chine (Tadisme).

Le Bouddha Malade, à Canton, Chine C'est un l'ouddha couché (une des attitudes du Bouddha : couché, assis, debout). La foi populaire lui a offert des rideaux, des couvertures, des bonnets de nuit, et en fait un Bouddha malade, chargé naturellement de guérir les autres malades (Bouddhisme).

Tombeau d'un ancien général, à Canton, Chine (Rite confucéen). 2000



# GALERIE D'IÉNA

- 1000 C

#### ART JAPONAIS

<\$0⊗0\$>

Dans cette galerie est exposée une collection de pein- A droite de tures, dessins, estampes et croquis d'études des principaux artistes du Japon.

Peintures de l'école dite Tosa, qui était patronnée A gauche. par la cour du Mikadô.

Peintures de l'école dite Kano, inspirée des peintres chinois et patronnée par les Shô-gouns.

École populaire.

Primitiss de l'estampe.

Série de peintures, d'estampes et de croquis de divers artistes du Japon, du xviº au xixº siècle. — Des étiquettes placées sur chaque pièce indiquent le nom et l'époque de son auteur, ainsi que l'école à laquelle il appartenait.

 Les vitrines plates et les meubles à volets contiennent surtout des croquis.

---

#### PREMIÈRE SALLE

l'itrines 1 et 2.

Peintures et croquis.

Vitrine 3.

Makimonos ou livres roulés.

Vitrine 4.

Kékémonos anciens d'artistes divers,

Titrine 5.

Estampes d'Outamaro.

#### DEUXIÈME SALLE

Vitrines 6 et 7.

Kakémonos d'artistes divers.

Vitrines 8 et 9.

Livres illustrés.

## Vitrine 10.

Peintures et estampes d'Hokousaï.

## Vitrine II.

Estampes de Toyokouni.

Une vitrine plate et un meuble à volet renferment Au milieu de une collection de Sourimonos ou estampes gaufrées. la salle.

#### TROISIÈME SALLE

→07 = 70 d

## Vitrine 12.

Estampes de Toyokouni et de ses élèves, Kounisada et Sounteï, imitant les primitifs verts.

# Vitrine 13.

Estampes de Hiroshigué.

# Vitrine 14.

Livres illustrés et caricatures.

# Vitrine 15.

Caricatures par des artistes divers,

# Vitrines 16 et 17.

Peintures, estampes, croquis et illustrations de Kiosaï.

## Meuble à volet

Au milieu de Peintures et croquis de Kiosaï.

#### QUATRIÈME SALLE

GRÈCE. - ITALIE. - GAULE

Au milieu de la salle.

Apollon, marbre italo grec. Urnes funéraires romaines.

## Vitrine 1.

Batterie de cuisine et ustensiles de ménage provenant de la région lyonnaise.

## Vitrine 2.

Lécites. Terres cuites grecques, Peintures de Pompéi et d'Herculanum.

# Vitrine 3.

Vases grecs et étrusques.

# Vitrines 4, 5, 6.

Terres cuites de Tanagra, de Cyrénaïque et de la Grande Grèce.

## Vitrine 12.

Pierres gravées. Bijoux gallo-romains.





# GALERIE SUR COUR



#### PREMIÈRE SALLE

Au milieu. Statues romaines en marbre.

# Vitrine 7.

Bronzes romains. — Divinités romaines et gallo-romaines.

## Vitrine 8.

Poterie noire étrusque.

# Vitrine 9.

Terres cuites de Cyrénaïque.

## Vitrine 10.

Grèce archaïque. Chypre. Carthage. Casque de Marathon et casque étrusque.

## Vitrine 11.

Terres cuites de Vichy et de Toulon-sur-Arroux.

#### DEUX!ÈME SALLE

Monuments hittites de la Cappadoce (moulages).

Vitrines 13, 14, 15, 16, 17.

Antiquités de Cappadoce (Mission Ernest Chantre).

Vitrines 18, 19, 20, 21, 22.

Art musulman de l'Asie centrale.



#### TROISIÈME ET QUATRIÈME SALLES

Vitrine 23.

Instruments de musique japonais

Vitrine 24.

Armes japonaises anciennes.

Vitrines 25, 26, 27, 28, 29.

Ethnographie de la Corée, Catafalque et objets funéraires. Modèle d'un tombeau coréen. Autel funéraire.

#### SALLE RONDE

Peintures et meubles coréens. — Scènes de la vie coréenne.

Vitrines 30 et 31.

Chapeaux coréens.

Vitrines 32 et 33.

Religion et objets funéraires.





Osiris Bronze égyptien.



# GALERIE BOISSIÈRE



#### **EGYPTE ANCIENNE**

#### PREMIÈRE SALLE

#### MOBILIER FUNERAIRE

Momie dans un cercueil à deux couvercles, finement peint sur fond jaune, de la XXIe dynastie.

Momie de petite fille daus une caisse à fond jaune de la XXI dynastie.

Fragments divers de momies. — Bandelettes funéraires,

Enveloppe de momie en carton peint.

# Vitrine 3.

Case A : Bijoux en faïence. Colliers.

- B: Objets divers trouvés dans les tombeaux.

C: Amulettes.

- E: Scarabées, emblèmes de la vie de l'âme-
- G: Objets de toilette. Miroirs. Égides ou agrafes. — Vases à parfums. — Boîtes à fard, etc.
- H: Bijoux en or et en pierres dures. Statue en granit noir: Personnage accroupi.

Au milieu de la vitrine.

# Vitrine 4.

Ces vases servaient à renfermer les viscères des mo mies. Ils sont toujours au nombre de quatre et placés aux quatre coins du sarcophage. Leur couvercle a la forme de la tête des quatre génies auxquels sont confiés les viscères et qui ont charge de les restituer au corps au moment de la résurrection: Api, à la tête de singe cynocéphale; Amset, à tête d'homme; Kebhsennouf, à tête d'épervier, et Tiaumautef, à tête de chacal.

# Vitrine 5.

## OBJETS FUNÉRAIRES

Statuettes de bois. — Chiens, chits, oiseaux en bois sculpté. — Momies d'animaux. — Stèles peintes. — Coffrets à papyrus.

Caisses de momies. Le cercueil en bois naturel est Autour de la sau attribué à la XIIº dynastie.

Statue en pierre calcaire : Personnage à genoux enant un naos à l'effigie d'Osiris,

Douze grands tableaux destinés à faire connaître, d'après les monuments contemporains, l'état de la civilisation égyptienne il y a environ six mille ans (IV° et V° dynasties). Copies de peintures décoratives des tombeaux de Ti-Phtah-hoteh et Khou hoteh-her à Saggarah, exécutées sous la surveillance de Mariette-Bey.

Premier tableau. - TRAVAUX DE FERMES. Scribes inscrivant les comptes de dépenses et recettes. - Engraissage des volailles. - Oies, canards, tourterelles, demoiselles de Numidie.

Deuxième tableau, - JEUX, DANSES ET MUSIQUE. Orchestre et danseuses. - Joûtes sur l'eau. - Montreurs de bêtes. - Saltimbanques, bateleurs, faiseurs de tours.

Troisième tableau. - Pèche et Chasse au filet. - Pêche à la nasse. - Chasse aux antilopes et aux animaux féroces

Quatrième tableau. - CHASSE, Chasse à l'hippopotame. — Chasse au marais.

Cinquième tableau. - MENUISIERS ET CHARPENTIERS. Construction de barques. - Fabrication de planches, de lits et de lances

Sixième tableau. - Scènes de la vie des Champs. Labourage. - Récolte du blé. - Confection des meules. -- Chargement de la récolte sur les ânes. --Dépiquage du blé. - Récolte de roseaux de papyrus.

Septième tableau - Sculpteurs. Préparation et transport des statues.

Huitième tableau. - NAVIGATION. Modèles de barques et de bateaux. - Transports de voyageurs, de denrées et d'une momie.

Neuvième tableau: - Tombeaux, préparation et

PORTEURS D'OFFRANDES. Abatage et dépeçage des victimes. — Offrandes apportées par quatre femmes personnifiant les fermes du mort. - Prévaration des offrandes sur des tables.

Dixième tableau. - BASSE-COUR. Ti, le défunt. et son fils voient défiler devant leurs yeux les animaux qui sont la richesse de la basse-cour.

Onzième tableau. - Scènes Diverses. Scribes et orgerons. - Bastonnade. - Repas champêtre. -Moisson — Fabrication du verre, — Préparation des viandes. - Bijoutiers. - Vendeurs et acheteurs.

Douzième tableau. - Scènes diverses. Boutiques où l'on vend de la volaille, de la viande de boucherie, des huiles, des instruments. — Cuisiniers. — Fabrication du pain. — Préparation du poisson — Festin. - Vendange et pressage du raisin.

Belle statue en porphyre noir : Osiris, dieu des Entre les morts, le corps entouré de bandelettes comme une colonnes. momie, tenant dans ses mains le fouet et le crochet.



#### DEUXIÈME SALLE

#### DIVINITÉS

Statue en marbre blanc : Diane d'Ethèse, avec de A l'entrée de la salle. nombreuses mamelles, couronnée d'une tour, et tenant sur ses deux bras deux singes et deux colombes. Sur la gaine qui lui tient lieu de jambes, se voient les

pangolin et une sarrigue. Ces animaux inconnus de l'ancien monde témoignent que cette statue est une imitation assez récente, et probablement du XVIIIe ou du XVIIIe siècle.

## Vitrine 6.

Satuettes de bronze (quelques-unes fort belles) représentant les divinités principales de l'Égypte groupées en triades. 1º Triade de Memphis: PHTAH, soleil créateur, à corps de momie, la tête nue et tenant un bâton : Sekhet, déesse a tête de lionne : Im-hotep. leur fils. - 2º Triade d'Abydos: Osiris, soleil mort et dieu des morts, à corps de momie, avec la coiffure de la haute et basse Égypte, tenant le crochet et le fouet; Isis ou HATHOR, déesce de la nature, la tête surmontée d'un disque entre deux cornes de vache, tenant Horus sur ses genoux; Horus, leur fils, soleil levant, dieu des hommes pieux, sous les traits d'un enfant coiffé du pschent, avec une tresse de cheveux à droite et tenant un doigt sur ses lèvres. 3º Triade de Thèbes: Ammon, le soleil vivant, coiffé de plumes d'autruche; Maur, déesse de la maternité, coiffée du pschent; Chons, leur fils, personnification du soleil renaissant, coiffé d'un disque solaire,

Autour du gradin de ces divinités : statuettes de bronze, de bois et de faïence bleue représentant des divinités inférieures : Thot, à tête d'épervier, dieu de la science, dieu pondérateur, secrétaire d'Osiris comme juge des morts ; Thot, dieu de la lune, coiffé du disque et du croissant; Anubis, à tête de chacal, dieu conducteur des âmes ; Philah-Embryon, personnification du soleil renaissant sous la forme d'un fœtus



Isis allai'rant Horus Bronze égyptien.

(à remarquer une jolie statuette d'argent de ce dieu); BAST, déesse à tête de chatte; NEIT, mère des dieux, coiffée de la couronne du Nord (statuette de bois); MA, déesse de la justice et de la vérité, coiffée d'une plume d'autruche; NEFTHIS, à ailes de chauve-souris. Petites figurines amulettes, en faïence bleue, de NOUM, à tête de bélier, ANUBIS, THOT, CHONS LUNAIRE BÈS, au corps difforme, THOUÉRIS, au corps d'hippopotame, CHOU, dieu de l'air, etc.

# Vitrine 7.

Rayon du bas. Objets de culte : Cuillères en bronze, vase à libations. — Stèle d'Apis. — Faucille en fer, à manche de bois de sycomore provenant de Déir-el-Bahari. — Méri ou pioche égyptienne. — Ornements de sceptres ou de bâtons de prêtres.

Sur le gradin. Contre ce gradin.

Groupe en pierre peinte: Famiile de la IV<sup>e</sup> dynastie. Très beau papyrus funéraire au nom de la *Dame* Nési Khonsou, présidente des danseuses d'Animon, provenant de Déir-el-Bahari.

## Vitrine 8.

Rayon du has. Stèles d'Anubis. — Stèles d'Horus sur les crocodiles.

Statuette de bronze : Le dieu NIL, représenté avec des mamelles pendantes, une ceinture de feuilles de papyrus et portant sur une table à offrandes un pain et deux poissons.

2º rayon. Divinités diverses parmi lesquelles on remarquera une magnifique statuette de bronze réprésentant Isis cebout, allaitant son fils Horus, et une autre statuette en pierre de touche figurant Isis tenant Osiris sur ses genoux.

# Vitrine 9.

Boîtes en bois peint, coffrets à papyrus. — Chevets Rayon du bas. de momies. — Cônes funéraires. — Ilypocéphale. — Fragments de stèles. — Statuette de bois de la déesse Sekhet, à tête de lionne.

Figurines de bronze: Animaux sacrés. Apis sous 2º rayon. la forme du taureau. — Éperviers. — Chats. — Utæus.

Statuettes d'Osiris en bronze.

3º rayon.

weether.

#### TROISIÈME SALLE

## Vitrine 10.

Stèles unéraires. — Couvercle de cercueil. Rayon du bas. Tête de prêtre isiaque en basalte noir. — Figurines 2º rayon. en bois, de la Vº dynastie.

Figurines en faïence: Ouashbitis, « répondants ». 3º rayon. On plaçait ces figurines dans le tombeau, en guise de serviteurs, pour travailler à la place du mort dans les Champs d'Ialou.

## Vitrine 11.

Stèles funéraires et Ouashbitis.

## Vitrine 12

#### FOUILLES D'ANTINOÉ

Résultat des fouilles pratiquées dans quatre nécropoles des époques égyptienne, romaine, byzantine et copte. Nécropole A: Masque de momie. Ouashbitis. Vases en albâtre. Figurines de terre cuite. — Nécropole B: Terres cuites, faïences, verreries; chaussures de cuir doublées d'étoffe; Étoffes de laine et autres. — Nécropole C: Étoffes. Chaussures en cuir doré. Verreries, Terres cuites, — Nécropole D: Terres cuites coptes.

Stèles phéniciennes. Objets provenant de la mission de M. Lortet à Sidon, et de celle de M. de Morgan en Asie Centrale.

Autour de la salle.

Stèles funéraires. Partie inférieure d'une statue de granit noir portant deux cartouches au nom de Ramsès II.

#### QUATRIÈME SALLE

Entre les Meuble à volet contenant des morceaux d'étoffes colonnes. de soie et de laine trouvées à Antinoé. — Photographies d'Antinoé.

# Vitrines plates

## FOUILLES D'ANTINOÉ

A gauche. Fragments de statues et statuettes de marbre. -

Figurines et lampes en terre cuite. — Fragments de verreries et de terres cuites.

Costume, bijoux et lyre d'une musicienne romaine; A droite. statuette et autres objets trouvés dans son tombeau.

# Vitrine 13.

# OBJETS ROYAUX

Stèle funéraire, en pierre noire, au nom d'un Pto- Rayon du bus lémée jusqu'ici inconnu, provenant de Naucratis.

Stèle funéraire de pierre calcaire au cartouche du roi Râ-khéper-ka (XIIº dynastie) (?).

Stèles portant des cartouches royaux.

Bâton de main en bois d'acacia avec l'inscription : 2º rayon.

« A la personne très favorisée du Seigneur des deux mondes, l'aimé de son maître chaque jour, se conformant à la vérité, excellent par ses mérites exceptionnels, dilaté de cœur, aimé des hommes, le porte-flabellum du Seigneur des deux mondes, Pésar vivant » (XVIIIº dynastie),

Ouashbitis et objets divers marqués de cartouches royaux.

Photographies de la momie de Ramsès II, ou Sésostris

# Vitrine 14 A.

#### **DIVINITÉS ALEXANDRINES**

Statuettes, la plus grande partie en terre cuite, provenant d'Alexandrie et du Fayoum, représentant Bès, BACCHUS, JUPITER-AMMON, etc.



JUPITER-AMMON ET HORUS Terre cuite alexandrine.

## Vitrine 14 B.

Figurines de terre cuite représentant Isis-Déméter, Partie gauche. Isis-Vénes, Isis Astarté, Isis Cépes.

Statuettes de terre cuite et de bronze représentant Parlie centrale.



Partie draite.

Dieu de la nourriture.

le deu Hosert voss divers aspests. — On peut y suivre les traciformations successives que subtille dieu égypt en diversant i Hastrocke de des Gress, prendut ensure la Balti et la Poblippétezte, per tant sa colifure caractéristique et la tresse de chosent qui devient une



Horus Vêtu de la robe prétexte. Bronze alexandrin.

corne d'abondance, prenant les ailes de CUPIDON, se confondant avec un autre dieu coiffé de bourgeons, devenant un dieu de la nourriture porteur d'un vase de grains où il puise à pleines mains et enfin un dieu de la moisson représenté au milieu d'une gerbe de blé.

Statuettes représentant l'Isis ROMAINE et diverses autres divinités égyptiennes, trouvées en Italie, à Carthage, à Constantine, en Autriche, etc.

## Vitrine 15.

Divinités égyptiennes et *Ouashbitis* trouvés en France et principalement dans la vallée du Rhône, à Lyon, Nîmes, Arles, Avignon, Vienne, Bourg, Trévoux, etc.

Sistre de bronze, disque et épis en cuivre doré trouvés à Nîmes dans la tombe d'un prêtre d'Isis. — Urne funéraire en verre, contenant un ouashbiti et un lacrymatoire, trouvée à Vaison.

#### Vitrine 16.

DIVINITÉS ISTAQUES ROMAINES trouvées en Égypte, principalement à Alexandrie et au Fayoum.

Buste d'Isis, ROMAINE trouvé à Antinoé.

A droite.

## Vitrine 17.

ISIS ROMAINE, en marbre blanc, tenant le sistre et Au milieu de le vase à libations.

Figurines et objets divers isiaques. — Pierres gra- Dans les cases. vées gnostiques. — Étiquettes de momies. — Ouash-



Isis romaine
Terre cuite trouvée à Alexandrie.



Sistre du prêtre Isiaque de Nîmes.



Ornements du prêtre Islaque de Nîmes.

bitis royaux. — Oudshbitis provenant de Déir-el-Bahari.

### Vitrine 18.

Stèles funéraires coptes. Lampes, Moule à hostie. Petites coupes en bronze,

Stèles chrétiennes

Deux statues décapitées de prêtres d'Isis. Statue de Autour de la sal granit noir : Personnage accroupi.

Buste en granit brun, de la reine Shap-en-hap, femme de Psammétik Is<sup>r</sup>.

Réduction de l'Isium de Pompéi.

Statue (moulage) d'un prêtre isiaque, trouvée à Lyon, quartier de Saint-Just.

Copie de la statue de Ramké de la VI<sup>\*</sup> dynastie (Musée de Boulaq), plus connue sous le nom de Cheikh-el-Beled.

Copies des peintures du temple d'Isis de Pompéi, actuellement au Musée de Naples. — A remarquer: Deux scènes (à droite) qui reproduisent fidèlement une cérémonie isiaque, telle que l'a décrite Apulée.





Isis mère



# TABLE DES MATIÈRES

| Notice sur le Musée Guimet                                 |      | Pages. |  |  |
|------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
| APERÇU SOMMAIRE DES RELIGIONS I<br>SENTÉES AU MUSÉE GUIMET | REP  | RÉ-    |  |  |
| Religions de l'Inde                                        |      | 7.4    |  |  |
| Religions du Tibet                                         |      | 21     |  |  |
| Religions de la Chine.                                     |      | 25     |  |  |
| Religions de l'Indo-Chine                                  |      | 30     |  |  |
| Religions du Japon                                         |      | 31     |  |  |
| Religion de l'Égypte ancienne.                             |      | 33     |  |  |
| Religions Grecque et Romaine                               |      |        |  |  |
|                                                            |      |        |  |  |
| REZ-DE-CH AUSSÉE                                           |      |        |  |  |
| Rotonde d'entrée                                           |      | 41     |  |  |
| Céramique chinoise                                         | . 77 | 43     |  |  |
| Céramique japonaise.                                       | ,    | 55     |  |  |

|                                                                    | Pages. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|                                                                    | 74     |  |  |
| Monuments du Siam et du Cambodge                                   |        |  |  |
|                                                                    | 4      |  |  |
| PREMIER ÉTAGE                                                      |        |  |  |
| Vestibule                                                          | 79     |  |  |
| Bibliothèque                                                       | 79     |  |  |
| Bibliothèque Religion des Parsis Religions de l'Inde : Brâhmanisme | 80     |  |  |
| Religions de l'Inde : Brâhmanisme                                  | 82     |  |  |
| _ Djainisme                                                        | 122    |  |  |
| - Bouddhisme.                                                      | 123    |  |  |
| Religions de Java et de Bâli                                       |        |  |  |
| Religions du Tibet : Lamaïsme                                      | 128    |  |  |
| Religions de la Chine: Bouddhisme                                  | ISI    |  |  |
| - Taôisme                                                          |        |  |  |
| — Confucianisme                                                    | 180    |  |  |
| Salle de Jade: Art chinois                                         |        |  |  |
| Religions de l'Indo-Chine: Cambodge                                | 191    |  |  |
| Laos                                                               |        |  |  |
| Birmanie                                                           |        |  |  |
| _ Siam                                                             |        |  |  |
| - Annam et Tonkin.                                                 |        |  |  |
| Religions de la Sibérie                                            |        |  |  |
| Culte populaire de la Chine méridionale                            | 201    |  |  |
| Religions du Japon                                                 | 209    |  |  |
| Schintô                                                            | 210    |  |  |
| Riobou-Shintò                                                      | 212    |  |  |
| Bouddhisme.                                                        | 214    |  |  |
| Boutsous ou Bouddhas                                               | 215    |  |  |
| Kouan-on Bosatsou                                                  | 222    |  |  |
| Bosatsous ou Bodhisattvas                                          |        |  |  |
| Miô-Hôs. — Tens. — Djins                                           | . 228  |  |  |

#### TABLES

| Secte Zen-Siou                                     | 234 |
|----------------------------------------------------|-----|
| — Tendaï                                           | 238 |
| Le Mandara                                         | 241 |
| Secte Sin-gon                                      | 252 |
| — Hokké siou                                       |     |
| - Sïn-siou                                         |     |
| — Djôdô                                            |     |
| Légendes japonaises                                |     |
| - chinoises au Japon                               |     |
| — historiques                                      |     |
| Dieux du bonheur                                   | 278 |
| Dieux du bonheur                                   | 281 |
|                                                    |     |
| SECOND ÉTAGE                                       |     |
| Peintures de Félix Régamey                         | 299 |
| Art japonais : Peintures et estampes               |     |
| Religions de la Grèce, de l'Italie et de la Gaule. |     |
| Monuments de la Cappadoce                          |     |
| Art musulman de l'Asie centrale                    | 307 |
| Ethnographie et religion de la Corée               |     |
| Religion de l'Égypte ancienne.                     |     |
| Culte Isiaque                                      |     |
|                                                    | ,   |

Imp. Camis et Cia, Paris. - Section orientale A. Burdin, Angers.

